DE L'ORIGINE DES **FORMES GRAMMATICALES ET DE LEUR** INFLUENCE SUR...

Karl Wilhelm Humboldt, Wilhelm : von Humboldt, ... 110

A.T.

# DE L'ORIGINE

...

## FORMES GRAMMATICALES

ET DE LEUR INFLUENCE

SUR LE DÉVELOPPEMENT DES IDRES

PAR

## **GUILLAUME DE HUMBOLDT**

Opascole tradoit

PAR ALFRED TONNELLÉ

DE L'ANALYSE DE L'OPUSCULE

LA DIVERSITÉ DANS LA CONSTITUTION DES LANGUES

PARIS

LIBRAIRIE A. FRANCK

67 . REE RICHELIFE

1859

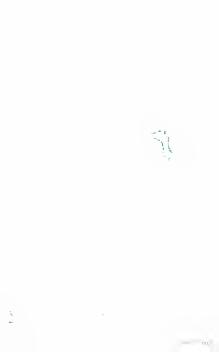

115 12

#### DE L'ORIGINE

## FORMES GRAMMATICALES

DE LA BIVERSITÉ

DANS LA CONSTITUTION DES LANGUES.

Politiers - Emprimerit de A. Duppé, rue de la Mairit , to

DE L'ORIGINE

115

FORMES GRAMMATICALES

ET DE LEUR INFLUENCE

SUR LE DÉVELOPPEMENT DES IDÉES

GUILLAUME DE HUMBOLDT

Orusente tradust

PAR ALFRED TONNELLE

DE L'ANALTSE DE L'OPUSCULE

LA DIVERSETÉ DANS LA CONSTITUTION DES LANGUES



PARIS LIBRAIRIE A. FRANCK

1859

(V)

M5 12-

Guillamme de Humbolde est l'un des savants qui con le plus contribué à ferre la philologie un raig d'une vériable deleue. Les éradits des sibeles précédents s'étaient le plus souvent hurnés à l'étude apprécédent de chiel ou telle langue. Cest à nutre sibele, et ca particular à la studieure Alfanague, que revient l'honeur d'avoir durgi cette vois, d'avoir recherché, par la comparation des grammaires, les loss générales du langueç, et d'avoir considéré les langues comme la source la plus féconde et a luis seré de l'histoire de l'humoure.

Ces helles études ne sont point étrangères à la France, et elle saurs sans doute y premire son rang rave d'auntint plus d'avantage, que l'esprit français, noins aventureux que l'esprit allemand, se gardera plus fielement des systèmes préconçais un résister miser. À la réduction de qualque ingénires bypothèse. Tautefois, dans l'état actuel de la science, un des plus grands services qu'on puisses rendre, c'est de populariser, de mettre à la parcée d'un plus grand onsubre les remarquables travanx des Allemands, nos prédécesseurs et nos mattres dans cette voie.



Les denx ouvrages de Guillanne de Humboldt que nous donnons ici. I'nn complétement traduit. l'autre nettement, fidèlement, fermement analysé, offrent cette alliance parfaite des vues nhilosophiques les plus profondes et de l'érudition la plus sûre. qui est le caractère distinctif des œuvres de cet illustre savant. L'objet est à pen nobs le même. On'il s'agisse de l'origine des formes grammaticales ou de la diversité dans la constitution des langues. Je but que Guillaume de Humboldt vent atteindre. c'est de se rendre compte de l'influence du langage sur le dévelonnement intellectuel de l'humanité : c'est d'étudier cette double action du signe sur l'intelligence, et de l'intelligence sur le signe qu'elle emploie, d'où résultent non-seulement tons les progrès esthétiques, mais en quelque sorte la civilisation tout entière d'un neurle ou d'une race. Ces deux onuscules unurront ainsi en quelques points être utilement rapprochés du travail de M. Jacob Grimm sur l'origioe du langage, récemment traduit par M. de Wegmann. Il ne sera pas sans jutérêt de comparer les oninions du sayant mythologue qui a éclairé d'une si vive lumière les origines des dialectes germaniques, aux idées si hautes de l'homme universel qui avait embrassé dans ses recherches jusqu'aux idiomes les plus barbares, et demandé pour ainsi dire à l'univers entier la confirmation de ses ingénieuses théories.

Le traducteur de ces deux opuscules dait un joune bonune d'une vive et brillante intelligence qui s'était épris de seu des les et aussières étades. Dans d'une admirable facilité pour apprendre les langues, courri de l'autiquité elassique, possédont parfaitement l'anglis J. fallemod. J'islaine, il s'était senti comme nuturellement autiet vers la philologie, qui offrait une carrière immense à son esprit curioux et loversigateurs.

Plus tard sans doute Alfred Tonnellé eût marqué sa trace

dans cette science. La philosophie du langage était une de ses préoccupations favorites, et, dans les fragments recueillis et nubliés après sa mort, elle tient, à côté de belles et solides études sur l'art, une place considérable. La traduction et l'analyse de ces opuscules de Humboldt figuraient parmi des matériaux amassés pour des travaux ultérieurs. C'est en 1854, à l'âge de 23 ans, que, pour se préparer à ces fortes études, il tentait de lutter ainsi de clarté, de netteté, de précision avec l'un des plus grands philologues. Ces traductions ne sont done que de simples essais; elles n'étaient point destinées à voir le jour; mais l'ose dire qu'elles ne révèlent point la jeunesse et l'inexpérience, qu'elles attestent au contraire un sens droit et ferme, un coup d'œil juste et exercé, une merveilleuse antitude à saisir immédiatement le côté principal, vraiment important de toute question philologique. D'ailleurs je ne sanrais donner une plus haute idée de l'intelligence avec laquelle étaient faites ces analyses , et du soin que le jeune traducteur y apportait, qu'en rapportant ce qu'il pensait de ces œuvres quelquefois si difficiles, et qu'il étudiait avec une sorte de passion . Les opuscules philologiques de Humboldt, écrivait-il l'année même où il s'occupait de » ce travail, sont très-beaux. Ce soot des modèles de compo-

- sition, d'enchaînement serré, mais toujours clair, net et
- satisfaisant dans les idées. L'esprit est conduit avec une
   sûreté et une suite parfaites à travers ces déductions si fines
- et si justes. La forme, le style a beaucoup de simplicité et
   d'ampleur. Je trouve que cela rappelle la fermeté et la jus-
- › tesse avec le contexte serré et nurri de nos auteurs du xviie
  - · siècle, par exemple de la logique de Port-Royal, mais avec
- quelque chose de plus abstrait et de moins accessible qui
   tient au génie allemand, et avec une forme bien plus large,
- bien plus synthétique qui tient à la langue.

Nous avons done pensé qu'il serait utile de publier cette traduction et cette analyse. Cenx qui s'interessent any études de linguistique sans pouvoir consulter dans leur texte original les travanx de la grande école philologique allemande, pourront, sur quelques points, y trouver un utile secours, et tous pourront y trouver un salutaire exemple. C'est dans la fréquentation de tels maitres que s'est éconlée la trop courte carrière d'Alfred Tonnellé, Poisse cet exemple d'un ieune homme indépendant. affranchi de la nécessité du travail, et consacrant sa vie à d'aussi nobles soins, ranimer dans notre jeunesse le goût des recherches sérienses! Puisse un plus grand nombre de jeunes gens s'adouner à ces intéressants problèmes de la philosophie du langage. et porter dans cette étude cet esprit grave et religieux qui seul peut conduire à la connaissance des véritables lois de l'bistoire . en montrant sans cesse l'action de la Providence dans le déveloopement intellectuel et moral de l'humanité!

## G -A. HEINRICH,

Professeur de litterature étrangère à la faculte des lettres de Lyon.

#### CHILLAUME DE MUMBOLDT

#### DE L'ORIGINE

DES

## FORMES GRAMMATICALES

ET DE LEUR INFLITENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES IDÉES.

CEuvres compilites, t. 111.

En m'efforçant de retracer ici l'origine des formes grammuticales et leur influence sur le développement des idées, je n'ai point l'intention d'en percomir successivement les différentes classes. Je me bornerai au contraire à les considèrer dans leur idée générale, afin de répondre à cette double nuession:

 1° Comment naît dans une langue le mode particulier de représentation des rapports grammaticaux qui mérite le nom de forme?

2º Quelle importance y a-t-il, pour la pensée et pour le développement des idées, à ce que ces rapports soient représentés par des formes véritables ou bien par d'autres moyens? Il s'agit donc ici de la formation progressive de la grammaire; et, considérées de ce point de vue, les diversités des langues s'offriront à nous comme des degrés différents de ce progrès.

Seutement il faut bien se garder d'imaginer un type universel de progrès continu dans la formation des langues, et de de vouloir juger d'après lui tous les phénomènes particullers. Partent dans les langues l'action du temps se trouve associée à l'action du génie national; et ce qui caractérise les lidiomes des hordes suurages de l'Amérique et du nord de l'Asie ne nodes hordes suurages de l'Amérique et du nord de l'Asie ne, ches primitives de l'Inde et de la frées. Soit que les langues esient appartenu en propre à une seule nation, soit qu'elles sient appartenu en propre à une seule nation, soit qu'elles d'assigner à leur développement une vole parfaitement unisient successivement passé che rybusieurs, il est impossible forme, une voie cut lleur nit été d'héset trorscrite ner la nature.

Mais il est vrai de dire que le langage, pris dans sa plus grande extension, a atteint, dou bien compends, un certain point culum'ant dans l'humanité; et en partant de cette quescion: Dans que degré de perfection l'homme a -bel jiusqu'à présent réalisé l'idéad du langage f'on s'appule sur un point présent réalisé l'idéad du langage f'on s'appule sur un point deferminer et à en assurer et ales l'appules une présent l'appul sur l'appul servir la déseminer et à en assurer et à des signes certains, un développement prepressif de la faculté du langage; c'est en ce sons qu'on a droit et qu'on a raison de distincauer paraul les langanes des différences de derre.

Comme nous ne devons traiter lei que de l'idée générale des rapports grammaticaux et de leur mode d'expression par le langage, nous naurons à nous occuper que de l'analyse des premières conditions nécessaires au développement des idées et de la détermination des degrés inférieurs de la perfection des langues.

Il paraitra tout d'abord étrange qu'on mette un instant en donte que toute langue, même la pius imparfaite et la moins cultivée, possède des formes grammaticales au sens propre et vértiable du not. N'est-ce pas en affet la présenc d'un système plus ou moins complet de ces formes, leur convenance, leur clardé, leur brêvete, qui permettent seules de reconnaître des différences entre les langues l'an outre (et c'est ce qu'on ne manquera pas d'allègren; les langues des suvages, surtout celles de l'Amérique, ne nous présentent-elles pas des systèmes particultérement riches, méthodiques, ingénieux, de formes grammaticales l'7out cote est parfaitement vui, il ruet seulement à savoir es so formes-à devient étre considérées en réalifé comme des formes, et c'est ce qui dépend de l'âbée qu'on attanhe à ce mon. Pour bien échireir ce point, il faut avant tont écarter du chemin deux malentendus aut nourraiset fort aisément d's voir l'accer

Lorson'on parle des mérites et des défauts d'une langue . on ne doit pas prendre pour mesure de sa valeur ce qu'un esprit qui p'aurait pas été formé exclusivement par elle serait canable d'exprimer dans cette langue. Malgré sa muissante et vivante influence sur l'esprit, toute langue est aussi en même temps un instrument inanimé et passif : toute langue porte en soi une disposition virtuelle à se prêter aux usages nonseulement les plus justes, mais même les plus délicats et les plus parfaits. Si donc celui qui devra à d'autres langues le degré de culture où il est parvenu, en étudie ensuite une moins parfaite, et s'en rend mattre, il pent arriver à produire avec elle des effets étrangers à la pature propre de cette langue; de facon qu'il y fait passer un sens, un esprit tont différent de celui qu'est habituée à v mettre la nation qui vit soumise à son unique influence. D'une part, la langue se trouve entraînée hors du cercle où sa nature l'enferme, et de l'autre, comme toute compréhension suppose le concours de l'objet et du sujet, elle recoit dans son sein un élément nouveau. Et ainsi l'on voit à peine ce qu'il serait impossible d'exurimer en elle et nar elle.

Si donc l'on considérait simplement ce qu'il est possible d'exprimer dans une langue donnée, il no serait nas surprenaut qu'on arrivét à ce résultat, de déclarer toutes les langues, dans ce qui leur est essentiel , à peu près égales en mérites et en défauts. Les rapports grammaticaux en particulier dépendent absolument de l'intention qu'on y met. Ils sont bien moins attachés aux mots en eux-mêmes qu'ils n'y sont introduits par la pensée de celui qui entend et de celui qui parle. Comme, indépendamment de leur représentation, on ne peut imaginer augune possibilité soit de parler, soit de comprendre, il faut bien que chaque langue, si grossière qu'elle soit, nossède quelque moven de les représenter ; et quelque insuffisants. quelque rares, quelque bruts que soient encore ces signes, l'intelligence déià formée par des langues plus parfaites arrivera toujours à s'en servir avec succès, et saura exprimer suffisamment avec eux tous les rapports possibles des idées. Il est bien plus facile de concevoir l'existence de la grammaire dans une langue, qu'un grand développement ou une grande délicatesse du sens des mots : on ne doit donc nas s'étonner de rencontrer dans l'étude des langues les plus grossières et les moins cultivées les noms de toutes les formes que l'on rencontre aussi dans les plus parfaites. Oui, ces formes y sont véritablement toutes indiquées, parce que le langage se trouve toujours, dans l'homine, fout entier et jamais par fragments. Et c'est nour eela qu'on méconnaît aisément la distinction délicate dont nous nous occupons, et qu'on ne se demande nas si ces modes de représentation des rapports grammaticaux constituent des formes véritables et exercent comme telles une action sur le développement des idées de la nation,

Le nœud de la question est pourtant en ce point. Ce n'est pas ce qu'on peut exprimer dans une langue donnée, mais bien ce que cette langue, par sa force propre et intime, peut opèrer et provoquer, qui décide de ses mérites ou de ses défauts. La mesure de sa valeur, e'est la clarté, la précision, la visuatie des idees qu'ello éveille dans la nation à qui elle apparfient, dont le génie l'a foquomée, et sur qui elle a réagi papur lent, dont le génie l'a foquomée, et sur qui elle a réagi pour le façonner à son tour. Mais du moment qu'on bisses de côté cette influence du langage sur le développement des seulement les résultats qu'il peut founer et les services qu'il peut rendre comme stimple instrument, on tombe sur un terrain qui n'est plus susceptible d'aueune délimitation : car on ne saurait se forner d'avance la notion précise de l'esprit d'april meit, et atotte action correcte par la parote est toujours un produit commun de l'esprit et de la langue. Clasque langue doit être prise dans le sens que lui a donné le génie de la nation qu'il l'a formée, et non dans un sons un liut est étranger et accident.

Onand même une langue ne possède aucune forme grammaticale véritable, comme elle ne manque pourtant junais d'autres moyens de représenter les rapports grammaticaux, il arrive que non-seulement le discours y denœure possède matériellement parkant, mis même que tous les genres du discours peuvent se naturaliser dans une langue semblable et s'y cultiver. Mis ce deruier fait u'ires di qu'à l'action d'une force étrangère qui se sert d'une langue imparfaite. dans le sens d'une plus parfaie.

Ainsi, de ce qu'avec les signes de presque toutes les laupeis il est possible d'indiquer tous les rapports grammaticaux, il ne s'ensuit pas que toutes possèdeut des formes grammaticales dans le sens où les conqu'ent les langues parvennes à un baut degré de culture. La distinction, déletais li est vrai, mais pourtant bien saissable, git dans la différence de la matière à la forme. C'est eque fera voir luss clairement la suite de cette étude. Il suifisait, pour le moment, de distinguer e qu'une force pries arbitrairement est capable de produire au moyent d'une langue, et l'action que cette langue elle-même peut exercer, par une influence continuelle et babituelle, sur les idées et leur développement. Ainsi se trouve écarté le premier malentendu que nous avions à craindre.

Le second pourrait naître de la confusion qu'on ferait d'une forme avec une autre. En effet, comme, pour étudier une langue inconnue, on se place d'habitude au point de vue d'une autre langue connue, soit de la langue maternelle. soit du latin, on est porté à rechercher de quelle facon les rannorts grammaticaux de cette dernière sont exprimés par l'autre : puis l'on applique aux flexions ou aux combinaisons de mots de la langue étrangère le nom même de la forme grammaticale qui, dans la langue déià connuc ou d'après les lois générales du langage, sert à exprimer le même rapport. Or il arrive très-souvent que ces formes-là n'existent en aucune facon dans la langue nouvelle, mais qu'elles y sont remplacées par d'autres ou exprimées par des circonlocutions. Pour éviter cette erreur, on doit étudier chaque langue à part, dans son caractère propre, et. nar une analyse exacte de toutes ses parties, s'efforcer de reconnattre quelle forme spéciale elle possède, d'après sa constitution, pour représenter chaque rapport grammatical.

Les langues américaines fournissent de fréquents exemples de méprises semblables. Ce qu'il importe de faire d'abord quand on les étudie sur des méthodes espagnoles ou portugaises, e est d'écarter toutes les vues fausses de cette espèce, et de considérer dans toute sa pureté la structure originale de ces lanques.

Quelques exemples metront ces ides mieux en lumière. Dans la langue des Caraibes, on donne le mot eveiridace pour la 2º personme du singulier de l'imparfait du subjenetif, si lu état. Mais qu'on l'analyse plus exactement, et l'on y touverez : éveri, èter : a, pronome du sir-personne du singulier qui s'unit aussi à des substantifs, et dace, particule qui désigne le temps. Il se peut même, quoique je ne trouve pas ce sens indiqué dans les dictionnaires, qu'elle désigne un partie déterminée du temps, car oraceno dace signifie au troixième jour. La traduction littérale de cette expression serait donc : au jour de ton être; et c'est par cette circoniocution que éserprime l'idée conditionnelle que contient le subjonelit. Ce qu'on appelle ici subjonelit est par consequent un terme qui rappelle davantage la forme verbale, c'est un un terme qui rappelle davantage la forme verbale, c'est un babtif de l'indiritt, c'est le gérondil talta en de Dans beaucoup de langues américaines, le subjonetif ne s'indique pas autrement.

Dans la langue Lule, on donne un participe passé; par exemple: a-le-ti-pan, fait de terre. Máis, mot à mot, cet assemblage de syllabes veut dire: de terre ils font. (3° personne pturied du présent de tie, je fais.)

L'idée de l'infinitif, tel que les Grecs et les Latins le connaissaient , n'est encore attribuée à la plupart des langues américaines, pour ne pas dire à toutes, que par une confusion semblable de formes différentes. L'infinitif de la langue brésilienne est un vrai substantif : inca vent dire tuer et meurtre : caru. manger et mets. Je veux manger se dit, soit che caru ai-pota : mot à mot : mon manger je veux, soit avec, l'accusatif incorporé dans le verbe, ai cara pota, Cette combinaison de mots ne garde la nature verbale qu'en ce sens qu'ello peut régir d'autres substantifs à l'accusațif. Dans le mexicain, on retrouve la même incorporation de l'infinitif pris comme accusatif dans le verbe qui le régit. Seulement l'infinitif y est remplacé par le futur, mis à la personne dont on yeut parler : ni-tlacotlaz-nequia, je voulais gimer : mot à mot : ic., i'almerai , voulais, Ninequia signifie ie voulais : il recoit en lui la première personne singulier du futur : tlacotlaz, i'aimerai, et de cette fecon toute la phrase se réduit en un soul mot. Le même futur peut cependant aussi suivre le verbe qui le régit, et rester un mot à part ; alors, comme cela arrive surtout dans le mexicain , il est annoncé dans le corps du verbe par un pronom que l'on v intercale : e : ni-c nequia tlacotlaz, je cela voulais, à savoir : j'aimerai. Cette double position, possible à l'égard du verbe, appartient aussi aux substantifs. La langue mexicaine unit donc dans l'infinitif l'idée du futur à celle du substantif , et elle indique l'une par la flexion, l'autre par la construction. Dans la langue Lule, les deux verbes, dont l'un régit l'autre à l'infinitif, se suivent simplement et immédiatement l'un l'autre commo deux verba finita (qui ont leur sens complet par euxmêmes). Ainsi : caic-tucuec, f'ai coutume de manger : mais littéralement : je mange, j'ai contume. Même dans l'ancienne langue de l'Inde, comme M. le professeur Bopp l'a fort îngénieusement montré . l'infinitif n'est au'un nom verbal à l'accusatif, entièrement semblable par sa forme au suniu latin (1). Aussi n'est-il pas d'un emuloi aussi libre que l'infinitif grec et latin , qui s'écartent bien moins de la nature du verhe. Il n'a pas non plus de forme passive : là où elle est nécessaire , c'est le verbe qui régit l'infinitif qui la prend, ct non pas l'infinitif lui-même. On dit donc : il est pu manger, an lieu de il neut étre manaé.

De ces exemples il résulte qu'au lleu de donner dans tontes ces langues l'infinitif pour une forme particulière, on devrait bien juité présenter avec leur vai cametère les moyens auxquels on a recours pour le remplacer, et faire observer en même temps à quelles faces de l'infinitif chacua d'exx répond, auteun ne suffisant à les représenter toutes,

Or, si les cas où le signe d'un rapport grammatical ne répond pas exactement à l'idée de la virsie forme grammaticale sont fréquents dans une langue, s'îls en forment pour ainsi dire le trait distinctif et caractéristique, une pareille langue, fût-on én étal d'y tout exprimer, est encore bien loin

(1) Edil, de Najus, p. 207, pt. 17; p. 204, pt. 83.

de se préter au développement des idées. Ce développement ne commence à faire quelque progrès qu'au point où l'homme, allant au delà de la fin matérielle et concrète du discours, cesse de rester indifférent à sa forme : point qui ne saurait être atteint sans l'action ou la réaction de la langue elle-même sur l'esprit.

Les mots et leurs rapports grammaticaux sont deux choses entièrement et essentiellement distinctes. Ceux-làsont dans le langage comme des obiets réels, ceux-ci ne servent que de lien; mais le discours n'est possible qu'au moven de tous deux réunis. Les rapports grammaticaux, sans avoir toujours dans la langue des signes spéciaux qui leur soient affectés, y neuvent être introduits simplement par la pensée de ceux qui parlent, et la structure de la langue peut être de telle nature, qu'on arrive encore avec ce système à éviter, au moins dans une certaine mesure. l'incertitude et la confusion. En ce cas, en tant que les rapports grammaticaux ont un certain mode d'expression qui leur est propre, on peut dire que la langue possède, dans la pratique, une grammaire sans formes grammaticales proprement dites. Quand une langue, par exemple, forme le cas au moven de prépositions jointes au mot qui demeure toujours invariable, il n'y a pas là de forme grammaticale, mais seulement deux mots rapprochés auxquels l'esprit attache l'idée du rapport grammatical : e-tiboa, dans la langue Mbaya, ne veut pas dire, comme on le traduit , per me , mais evo per. Le lien n'existe que dans l'esprit qui le conçoit, et non comme signe dans la langue. L-emani, dans la même langue, n'est point, à vrai dire, il souhaite, mais bien il et souhait on souhaiter, réunis sans aucun des caractères propres du verbe : expression qui se rapproche d'autant plus de celle-ci : son souhait, que le préfixe I est proprement un propom possessif. Ici encore c'est donc la pensée seule qui introduit l'idée du verbe. Et nourtant ces deux formes suffisent à exprimer commodément, l'une le cas du nom, et l'autre la personne du verbe.

Mais pour que le développement des idées se fasse véritahement avec précison, pour qu'en même temps il dévienne rapide of féondi, il fant que l'esprit soit débarrassé de cette nécessité de supplier par un acte de la pensée à l'expression absente du rapport, et que ce rapport ait dans la laugue un signe véritable qui le représente aussi bien que les objets eux-mêmes. La reproduction fidèle des procédes de l'exprit, au moyen des sons, voils en effet le hut unique de touts les tendances grammaticales des langues. Mais on ne saureai prendre pour signes grammaticales des langues, Mais on de saureai prendre pour signes grammaticales des langues. Mais on les autreai déjà des objets, sans quoi on n'aurait encore devant soi que des mois siolés, qui à lour tour etigensient de nouveaux liens.

Or, si l'on exclut de la représentation véritable des rapporte grammaticaux les deux novens suivants : assemblage des des mots auxquels l'esprit attuche l'idée du rapport, et trames représentatifs d'objets, il ne reste plus de moyen possible pour exprimer ces rapports que la modification des somots qui représentent des objets, et c'est l'en a diffe le seul, et véritable type de la forme grammaticale. Il faut y ajouter en corce les mots grammaticaus, est-à-dric ceaux qui ne désigement aucun objet en genéral, mais seulement un rapport, et un rapport grammatical, déterminé.

Alors seulament le développement des idées peut prendre un vértible sessor, quant l'espiri trouve un plaisir dans la simple production de la pensée, et ce ptaisir-là dépend tou-jours de l'Intérêt, du prix qu'un ataché à la forme pure de cette pensée. Cet intérêt pour la forme elle-même ne sauntit d'et éveillé par une longue, qui un apsa l'habitude de représenter la forme comme forme; et d'autre part, quand il antiqui naturellement dans l'espirit, il ne saumai llui-même s'autacher à une pareille langue. Il doit done, là ofi i s'é-wille, transformer la langue; et là où la langue, par une veille, transformer la langue; et là où la langue, par une

autre voie, s'est enrichie de ces formes, il sera subitement excité par leur présence.

Dans des idiomes qui n'ont pas atteint ce degré-là, il arrive souvent que la pensée hésite entre plusieurs formes grammaticales, et, sans s'arrêter à aucune, finit par se contenter du résultat concret. En brésilien, tuba est aussi hien une expression substantive signifiant son père, qu'une expression verbale signifiant ; il a un père; hien plus, le même mot s'emploie aussi pour pêre en général, quoique l'idée de père soit toujours une idée relative. De même æe-r-uba est à la fois mon père et i'ai un père ; et ainsi de suite ponr toutes les personnes. Cette indécision de l'idée grammaticale en ce cas va même encore plus loin, et tuba peut, d'après d'autres analogies qui existent dans la langue, signifier anssi : il est père; de même que le mot iaba, formé d'une façon toute semblable, mais particulier à un dialecte méridional, signitie : il est homme. La forme grammaticale se réduit ici à la simple juxtanosition d'un pronom et d'un substantif, et c'est l'entendement qui doit y introduire le lien en rapport avec le sens vanin.

Il est clair que l'indigène, dans celle expression, ne concit pas autre chose que les mois il et pière tumis, et qu'il faulrait se donner beaucoup de peine pour lui faire entendre netement la différence des expressions que nons trovous ic confondus. Aussi la nation qui se sert de cette langue peut-elle hien, à beaucoup d'égards, être intelligente, habite, pleine de sens partique pour les affaires de la vie; mais le libre et pur développement des tides, le gott de la pensée abstraite, ne sauraient sortir d'une langue ainsi faite. Au contraire, il faudrait nécessairement que sa constitution subt des changements violents, "il arrivait que d'autres causes amenassent dans la ration quelque grande transformation inviletuelle.

Par conséquent, dans les traductions de phrases ainsi com-

posées et appartenant à des langues semblables, il ne laut jamais perdre de vue que nos interprétations, du moins en ec qui touche les formes grammaticales, sont presque toujours fausses et nous présentent un point de vue grammatical tout différent de celui qu'a eu l'homme qui les parle, Si l'on voulait échanner à cet inconvénient, il faudrait, dans la traduction, ne donner de forme grammaticale que juste autant qu'il y en a dans la langue originale ; alors on rencontre des cas où on devrait, autant que possible, s'abstenir de toute espèce de forme. Ainsi l'on dit dans la langue des Huastèques : nana tanin-tahjal, je suis traité par lui ; ce qui , traduit exactement, répond à ceci : je, il me traite. On voit ici une forme verbale à l'actif, jointe à l'objet passif pris pour sujet, Ce peuple paraît avoir eu le sentiment d'une forme passive, mais avoir été amené à celle que nous venons de voir par la nature de sa langue, qui ne connaît que l'actif, Qu'on songe encore que dans la langue huastèque, il n'y a pas de forme nour les cas. Nana. propor de la 12 personne du singulier. signifie aussi bien te que de moi, à moi, et moi : il n'indique absolument que l'idée du moi. Dans nin et la syllabe ta qui la précède, on trouve, pour unique indication grammaticale, que le pronom de la 1º personne du singulier est régi par le verbe (I). Par là on peut voir que l'esprit des indigènes n'a pas tant saisi dans ce cas la différence de la forme active et de la forme passive , qu'il ne s'est borné à associer l'idée du moi, dépouillée de tonte forme grammaticale, à la concention d'une action étrangère exercée sur lui.

<sup>(1)</sup> La hangue Inusticique portede en effet, comme la plugant de cellen d'Amérique, plusicurs formes de promains, autinat que ces prenens sont indépendants, réplasant le vertie, a un régis par lui , nin ne sert que pour ce deruier cas. La sylube de indique que l'abjet est exprimé avec le vertie, mais en ne le place dannis en avent que queme l'objet est à la reve à la Prive parsanne. Toute celle onanière de désigner l'objet avec le vertie est fart dime d'attention dans la laureus la manafreu.

Quel immense abtine sépare une langue pareille de la plus parfaite et de la plus cultivée que nous connaissions, la langue grecouc! Dans la structure de ces périodes que règle un art merveilleux , la disposition des formes grammaticales les unes à l'égard des autres forme un ensemble complet et harmonieux qui augmente la force des idées, et qui, en lui-même, satisfait l'esprit par la beauté de sou ordonnance et de son rhythme. De là naît un charme particulier qui accompagne la pensée et la revêt, pour ainsi dire, légèrement; à neu près comme dans certaines œuvres de la statuaire antique, indépendamment de l'admirable arrangement des figures elles-mêmes, les contours sculs des groupes qu'elles forment offrent des lignes plaisantes à l'œil. Mais dans la langue cette belle ordonnance ne sert pas seulement au plaisir passager de l'imagination. La pensée gagne en pénétmtion quand les rapports grammaticaux répondent exactement aux rapports logiques, et l'esprit se sent toujours plus vivement attire vers l'exercice de la pensée abstraite, de la pensée nure , quand la langue l'a déià habitué à une séraration sévère des formes grammaticales.

Malgré cette énorme différence qui peut séparer deux lanques placées à deux degrés si divers de développement, il faut pourtant avouer que, même parmi celles à qui on peut le plus justement reprocher leur manque de formes, beaucoup posséedar une foule d'autres moyens qui leur permettent d'exprimer une grande abondance d'idées, de désigner une grande variété de rapports entre ces diées par la rombinaisou habile et réquiére d'un petit nombre d'édements, enfin d'ainr iains la brieveté à la force. Ce n'est pos en eela que consiste la différence de ces langues et des langues plus parfaites : d'à egit sulement d'exprimer le nécessaire, maniées et travaillées avec soin, elles pourcent arriver à peu coup de ce côté, il leur manque de Fautre un point espital l'expression de la forme grammaticale comme telle, et la réaction puissante et salutaire que cette expression exerce sur la pensée,

Mais si l'on s'arrête un instant ici, et que l'on jette aussi un regard en arrête sur les langues les mieux cuttivées, il pourra sembler que les choese s'y passent, à quelques différences près, d'une manière analogue, et que l'on est injuste envers les autres en leur adressant les reproches que nous venons de voir.

Toute combinaison on tout assemblage de mots, dira-t-on, use fois qu'il set affecté à la représentation d'un rapport grammatical déterminé, peut bien passer pour une forme grammaticale véribale; peu importe après tout que cette représentation ait lieu au moyen de termes quí out déjà une signification par eux-mêmes, et qui désignant quadque objet réel; peu importe que le rapport formel ne soit introduit que par une opération de la pensée. Il est unhen presque impossible en fait que la forme grammaticale véribale se présente japuais autrement, et ces langues qu'on élève en un gaugérieur, ces langues d'Oraganisation plus savante sont parties, ciles anusi, d'une origine grossière: elles en portent encore en soil les traces visibles.

Il faut avouer que cette objection est considérable, et pour que le présent essai repose sur une base solide, elle demande à être éclariee avec soin. Pour cela, il est nécessaire d'abord de reconnaître la part de vérité incontestable qu'elle contient, puis do déterminer ce qui néanmoins demeure juste et fondé dans les opinions qu'elle attaque.

Tout terme qui dans une langue forme lo signe caractérisique d'un rapport grammatical, et sert à le désigner de telle sorte qu'il se représente toujours le même dans les mêmes cas, tout terme semblable est pour elle une forme grammatical.

Dans la plupart des langues les mieux cultivées , il est facile



de de reconsilre encor anjourd'hui la réunio q'étimenta qui ont été associa qui ont été associa par le même procédique date les lan-qui ont été associa par le même procédique date les lan-qui ont été associa que les les plus grossières; et cette origine des formes grammaticales même vériables, par l'adjunction de syliquiontion des viriables, par l'adjunction des viriables par l'adjunction de l'adjunction des viriables par l'adjunction de l'adjunction de l'adjunction par report soit extra de l'adjunction pour report soit de l'adjunction pour report de l'adjunction de l'adjunction pour report de l'adjunction de l'ad

- Adjonction ou insertion de syllabes significatives, lesquelles ont formé autrefois ou forment encore des mots particuliers;
- Adjonction ou insertion de lettres ou de syllabes dépourvues de signification par elles-mêmes, dans le but unique d'indiquer les rapports grammaticaux;
- Changement de voyelles par le passage de l'une à l'autre ou par une modification de la quantité ou de l'accent;
  - 4. Changement de consonnes dans le corps du mot;
- Placement des mots qui dépendent les uns des autres, d'après des lois invariables;

6. Redoublement de syllabes.

Le simple pheement des mois ne peut donner qu'un petit mombre de combinaionse, et, ai fou vectériter toute espéce d'ambiguité, ne peut désigner qu'un petit nombre de raports. Il est vrai que, dans la langea de literique et dans quelques autres de l'Amérique, ce moyen devient d'un usage plus étendu par ce fait que le verbe reçoit en sol ou attache à soi des substantifs. Cependant îl demeure, malgré tout, ressers dans d'étroites limites.

L'adjonction et l'insertion d'éléments dépourrus de signification, les changements de voyelles et de consonnes seraient, s' un idiome se formait par une convention réelle, le moyen le plus naturel et le plus convenable. C'est l'â le vrai principe de la flezion en opposition avec l'agglutination; et il neut aussi ble exister des mots suéciaux qui rénoudent à des idées de formes qu'à des idées d'objets. Nons avons même vu plus haut qu'en principe ces derniers ne valent rien pour représenter les formes , puisou un mot ainsi fait exige à son tour nne forme nouvelle pour lui servir de lien avec les autres. Mais il est malaisé de penser que jamais à l'origina. d'une langue un pareil mode de représentation des formes ait pu prévaloir : car il présupposerait une conception nette et une distinction précise des rapports grammaticaux, Que si l'on vient à dire qu'il peut bien y avoir eu des nations donées d'un sens aussi net et aussi pénétrant du langage , ce n'est plus là dénouer la difficulté, mais la trancher. Oue l'on se représente naturellement les choses, et l'on aperceyra bien vite la difficulté qui surgit. Pour les mots qui désignent des objets, l'idée naît de l'aperception de l'objet, le signe de quelque analogie faeile à en tirer, l'intelligence de l'action de le faire voir. Mais nour la forme grammaticale tout est bien différent. Elle ne neut être concue, désignée et comprise one par son idée logique ou par un sentiment confus et obscur qui l'accompagne. Or l'idée même de cette forme ne peut se tirer que d'une langue déjà existante, et l'on manque anssi d'analogies suffisamment précises pour la désigner et rendre cette désignation intelligible. Le sentiment peut bien avoir donné naissance à quelques modes de représentation : comme, par exemple, les voyelles longues et les diphthongues. et par conséguent cet arrêt, cette vibration plus prolongée de la voix oni, en grec et en allemand, caractérise le subjonctif et l'ontatif. Mais comme la nature toute logique des rapports grammaticaux les met fort peu en relation avec l'imagination et le sentiment, les cas semblables doivent avoir été peu nombreux. On en trouve pourtant encore quelques-uns de fort remarquables dans les langues américaines. En mexicain, dans les mots qui se terminent par des voyelles, ou qui rejettent à dessein au pluriel leurs consonnes finales . le pluriel s'indique par une manière de prononeer la voyelle finale

avec une aspiration très-forte, particulière à cette langue. et donnant lieu à un repos dans la proponciation. On v joint parfois aussi un redoublement de syllabes, Ahuatl, femme; Teott, Dieu : ploriel , akud, tetes. Certes il est impossible de figurer d'une facon plus sensible au moven du son l'idée de la pluralité, que dans ces mots où la première syllabe est redoublée, où la dernière perd la consonne finale qui la terminoit d'une facou pette et tranchée, où enfin la voyelle finale qui reste recoit une intonation si prolongée et si marquée, que le son paraît aller se perdre au loin dans tes airs. Dans le dialecte méridional de la langue des Guaranis, le suffixe du parfait, uma, se prononce plus ou moins lentement, suivant que l'on parle d'un passé plus ou moins éloigné. Un pareil mode de représentation sort presque du domaine de la parole, et touche à celui de la pantomime (du langage d'action ).

Mais si l'on excepte quelques cas peu nombreux analogues à ceux que nous venons de citer, l'expérience même dépose contre le caractère primitif de la flexion dans les langues. En effet, du moment que l'on se met à analyser une langue avec quelque exactitude , l'agglutination , l'adjonction de syllabes significatives se fait voir de toutes parts ; là même où on ne peut plus en démontrer positivement l'existence , l'analogie conduit à l'admettre, et, pour le moins, il reste toujours incertain si autrefois elle n'a pas existé. Une agglutination manifeste neut bien nisément prendre toutes les apparences de la flexion : c'est ce que montreront clairement quelques exemples empruntés aux langues américaines. Dans la langue Mbaya, daladi veut dire : tu jetteras ; et nilabuilete , il a file; et le d et le n initiaux sont le caractère du futur et du parfait, Cette modification du verbe, faite au moyen d'un son unique, semble avoir tous les droits au nom de flexion véritable. Et pourtant il n'y a là que pure agglutination. Car tes caractéristiques de ces doux temps sous leur forme complète, qui est encore souvent usitée, sont quide et quine; seulement on supprime le qui, et les syllabes de et ne perdent leur voyelle finale devant d'autres voyelles. Quide veut dire tard, à l'avenir; d'où co-quidi (co. de noca, jour), le soir. Quine est une particule qui signifie et aussi. A combien d'abréviations semblables de mots jadis significatifs les syllabes qui servent à la flexion dans nos langues ne doiventelles nas sans doule leur origine! et qu'il serait faux de soutenir que là où les traces de l'agglutination ne se peuvent plus découvrir, la supposer c'est faire une livnothèse vaine et mal fondée! La flexion véritable comme forme primitive est assurément dans toutes les langues un phénomère rare. Néanmoins il faut toujours traiter les cas douteux avec la plus grande circonspection. Car c'est, ie crois, une chose prouvée par ce que nous avons dit ei-dessus, qu'il v a quelquefois flexion à l'origine, et par conséquent elle peut se trouver, aussi bien que l'agglutination, dans des formes où sculement il est impossible de la reconnaître aujourd'hui. Il faut même, à ce que je pense, aller encore plus loin; il faut se garder de méconnaître que l'esprit personnel d'un peuple, d'une race, peut être plus heureusement doué que celui des autres des qualités nécessaires pour la formation du langage et nour l'intelligence des formes abstraites de la pensée (deux choses inséparablement unies). Un peuple semblable, si d'abord, comme tous les autres, il reneontre à la fois devant lui l'agglutination et la flexion, fera un usage plus fréquent et plus intelligent de la dernière, saura plus promptement et plus sûrement changer la première en la seconde, et mettra plus vite la première entièrement de côté. En d'autres cas, les circonstances extérieures, les emprunts d'une langue à une autre, peuvent donner à la formation du langage un essor plus rapide et plus puissant : de même que des influences opposées seront cause que les langues se traineront longtemps dans un triste état d'imperfection.

Tous les moyens que nous venous de signaler sont des morpens naturels, et qui trouvent également leur explication dans l'essence même de l'homme et dans les circonsances de la vie des nations. Je m'à voiult que repousser le 
l'opinion qui attribue à certains peuples, dès leur origine, ou 
ne formation qui attribue à certains peuples, dès leur origine, ou 
ne formation du langage s'operant exclusivement par la 
flexion et par un développement intériour, et qui rétises 
absolument à certains sutres toute formation de cette nature. Cette division, heaneoup trop systématique, me parait 
s'écarter des voies naturelles du développement des choses 
bumanines, et même, si J'ai le droit de m'en rapporter à 
mes propres recherches, elle est controitéle par l'expérience, 
comme le prouve l'étude attentive d'un grand nombre de 
langues diverses.

À l'agglutination et à la flexion vient as joindre encore un troisième modo de formation invel-réquent que fon doit ranger dans la même classe que la flexion, parce qu'il suppose torjours un dessein arrêté: c'est quand l'usage donne à un mot l'empéride spéciale d'une forme grammaticale déterminée, sans que ce mot, soit par agglutination, soit par flexion, poter sine nosi qui caractériso précisément cetta forme.

Le resonnement des synaises repos sur le senaiment confes qu'évellent certaius rapports grammatieuxu. La où ce rapport emporte avec soi redoublement, renforcement, cettasion de l'idée, le redoublement de la sylable est à sa place. S'il n'en est rien, comme ou le voit si souvent dans place s'il n'en est rien, comme ou le voit si souvent dans la 3º conjugation de l'ancienne langue de l'Inde, il doit sa nissance à une simple particularité phonétique. On peut dire la même chose du changement des voyelles. Il u'y a pas de langue où il el oit si fréquent, si important et ai régulier que dans le sanserit. Mais il est très-rare qu'il constitue le signe carectéristique des formes grammâciles. Il se trouve seu-

lement uni à quelques-unes de ces formes, et le plus souvent à plusieurs à la fois; the telle sorte qu'il faut bien chercher ailleurs le signe caractéristique de chaeune d'elles,

Ainsi l'adjonction de syllabes significatives reste toujours te moven le plus important et le plus fréquent qui serve à constituer les formes grammaticales. En ce point, les langues grossières et les langues cultivées se valent. On se tromperait-fort, en effet, si-l'on pensait que, chez les premières, chaque forme se décompose d'abord en éléments distincts,et individuellement reconnaissables. Non, elles anssi possèdent des formes dont le seul caractère distinctif consiste en des sons simples, isolés, qu'on pourrait fort bien, saus songer à l'agglutination, prendre pour des sons indiquant la flexion, En mexicain, le futur se désigne, sulvant la différence des mots racines, par plusieurs de ces lettres isolées ; l'imparfait, par un va ou un a final. O est l'augment du prétérit , comme a en sanscrit et « en grec. Rien dans la langue n'indique que ces sons soient des débris de mots anciens ; et si en grec et en latin on refuse de considérer les cas analogues comme des cas d'agglutination dont l'origine est à présent inconnue, il faudra bien reconnaltro ici dans le mevicain', au même titre que dans les langues classiques , l'existence de la flexion. Bans la langue Tamanaca, tarcecha è ce verbe signifie porter ) est un présent : tarecehe, un prétérit : tarecehi, un futur. Je ne cite ces exemples que pour prouver que l'opinion qui prétend assigner exclusivement la flexion à certaines langues, et à d'autres l'agglutination, ne paraît sontenable d'aucun côté, lorsqu'on pénètre plus avant dans l'étude des langues particulières et qu'on arrive à une connaissance plus approfondie de leur structure,

Si donc l'on est forcé d'admettre l'existence de l'agglutination mème dans les langues supérieures, si même, en beaucoup de cas, on l'y reconnait manifestement, il faut réconnaître aussi la justesse de cette objection, que chez elles, comme chez les autres, l'idée du vrai rapport granmatica n'est introduit dans les most que par une opération de matica n'est introduit dans les most que par une opération de de la pensée, Dans canavér, isabases se rencontrent incontestablement à le fois des signes du mot racine, a du pronom de la pensée, Dans canavér, isabases se rencontrent inconsiste dans la système de la vierne de la verbe, qui consiste dans la système de la vierne de la verbe, qui consiste dans la système de la vierne d

Mais toutes ces concessions ne détruisent noint la différence qui existe entre des formes grammaticales véritables , comme amavit, et les combinaisons de mots on de syllabes que la plupart des langues grossières font servir à désigner les rauports grammaticaux. Cette différence consiste en ce que les expressions de la première espèce semblent véritablement jetées et fondues dans une forme unique; celles de la seconde formées au contraire d'éléments qui sont simplement rangés à la suite l'un de l'autre. Dans le premier cas, la coalescence parfaite de l'ensemble fait oublier la signification de chacune des parties : la forte liaison de cesparties sous un accent unique modifie en même temps leur accent particulier et souvent même leur son : et c'est ainsi que l'unité de la forme achevée, dont souvent le grammairien, dans ses recherches, ne peut plus démèter les éléments. devient le signe d'un rapport grammatical déterminé. On concoit comme unité ce qu'on ne trouve jamais séparé; on considère comme formant un corps véritable, un organisme fixe et vivant, ce qu'il scrait impossible de décomposer pour en faire d'autres combinaisons arbitraires : on ue neut pren-

Gos

dre enfit pour une partie indépendante ce qui ne se présente jumais comme tel dans la langue. Comment ávet accompli en travaill pen importe pour le résultat produit. Le signe actuel du rapport, qualque indépendance, quelque signification propre qu'il ait pu avoir, s'est transformé en ce qu'il devait être, en une simple modification attachée à une idée toujours la même. Le rapport grammatical, qui primitivement n'était introduit dans ces éléments significatifs que par un acte de la penée, evisite maintenant en realité dans la langue, par suite de la réunion des parties en un tout fixe et honocène. Torellie l'e vienten, l'en l'i y voir.

Ge n'est pas que les langues qu'atteint le reproche de ne pas posséder de formes grammaticales d'une neture eussi abstraite n'aient aussi beaucoup de points de ressemblance ovec celles que nous venons de décrire.

Leurs éléments , blen que rangés seulement sans liaison à la sulte les uns des autres, se confondent aussi le plus souvent en un seul mot et se groupent sous un seul accent. Meis d'une part ce fait ne se produit pas toujours , et de l'autre il se rescontre en même temps diverses circonstances accessoires qui viennent plus ou moins dénaturer le vrai caractère de la forme. Les éléments qui la constituent sont suscentibles de séparation et de déplacement; chacun d'eux conserve le son qui lui était propre, sans retranchement ni altération; ils se trouvent eilleurs dans la langue avec une existence indépendante, on peuvent servir encore à d'autres liaisons grammaticales, par exemple des affixes pronominaux faisant fonction de pronoms possessifs avec les noms, et des pronoms personnels avec les verbes ; les mots , encore dépourves de flexion, ne portent point en eux, comme il doit arriver dans une langue où l'esprit grammatical a nénêtré profondément, les marques distinctives des diverses parties d'oreison : c'est l'adjonction d'éléments grammaticaux qui seule leur en donne le caractère : la structure génărul de la langue est telle, que les recharches se trouvent immédiatement en naturellement aumentes à une œuvre de séparation de ces éléments, séparation qui réussit sans grande poinc; sufin, à côté de la représentation des resports grammatienux au moyen de formes ou de combinaisons de mois qui s'en rapprochem, ou trouve les mêmes rapprots indiqués aussi par une simple juxtaposition de mots où il cet manifeste que le presse seule doit introduire l'idee de la lisison.

· Or, suivant que les circonstances que nous venons d'énumérer se trouvent réunies dans une langue, ou s'y présentent seulement à l'état de falts isolés, cette langue est d'autant moins on d'autant plus favorable au dévelonnement de la pensée abstraite, et son mode de représentation des rapports grammaticanx s'écarte d'autant plus ou moins du type véritable des formes grammaticales. Ce ne sont pas en effet les cas qui s'offrent isolés et disseminés dans la langue. c'est ce gul fait la nature de son action sur l'esprit, qui peut et doit décider sur ce point. Et cela même dépend de l'impression générale et du caractère de l'ensemble. Les phénomènes particuliers ne peuvent être allégués que comme nous l'avons fait plus haut, nour réfuter des assertions trop hardiment généralisées. Mais ils ne sauraient jamais faire méconnattre l'inégalité du rang one peuvent occuper deux langues d'anrès l'ensemble de leur constitution.

Plus une langue s'éloigne de son origine, plus elle gagne, toutes circonstances égales d'ailleurs, sous le rapport de la forme. Le seuf fiit d'un usage prolongé rend à fusion plus complète et l'union plus forte entre les éléments des combinaisons de mots; if étace leurs sons parțiculters et rend feur ancienne forme, leur forme indépendante, moins reconnaissable. Car il mest impossible d'abandonner la conviction que toutes les langues ont dé partir principalement de l'agcitutation.

Tant que les signes des rapports grammaticaux sont consi-

sépambles, on peut dire que celni qui parle fait lui-même les formes à chaque moment du discours, bien plutôt qu'il ne se sert de formes délà existantes. Alors on voit naître d'ordinaire une variété bien plus grande de ces formes. Car l'esprit humain a une disposition naturelle à aspirer au complet on tout; et tout rapport, quelque rarement qu'il vienne à se présenter, tend au même titre et dans le même sens que tous les autres à devenir forme grammaticale. Là. au contraire, où la forme s'entend en un sens plus rigoureux . où elle est fixée par l'usage, et où dès lors le discours habituel ne constitue plus une création de formes perpétuellement renouvelée, il n'en existe que pour les rapports qu'on a besoin de désigner fréquemment ; pour ce qui revient plus rarement, on a recours à des périphrases, ou bien on le désigne par des mots spéciaux , avant leur existence propre. Cette marche des choses s'explique encore par deux autres circonstances. C'est d'abord que l'homme non cultivé aime à concevoir et à représenter les choses sous tous leurs rapports. leurs aspects particuliers, non pas seulement ceux qui sont nécessaires au but actuel qu'il se propose. C'est qu'ensuite certaines nations ont l'habitude de resserrer des phrases tout entières en des espèces de formes ou soi-disant telles, par exemple d'enfermer au sein même du verbe l'obiet qu'il régit, surtout quand c'est un pronom. De la vient que ce sont tout justement les langues auxquelles manque essentiellement l'idée véritable de la forme , qui possèdent la plus étonnante multitude de ces formes prétendues, dont la réunion compose un système complet, soumis aux lois d'une rigoureuse analogie.

Si la supériorité des langues dépendait de la quantité et de la régularité rigoureuse des formes, de la multiplicité des expressions qui servent à désigner les moindres particularités, comune dans la langue des Abipones, où le pronom de la



troisème personne est différent selon qu'on conçoit l'homme comme présent ou absemt, comme debout, assi, conché ou marchant, on voit qu'il faudrait placer beancoup d'hiomes de seurages au soit qu'il faudrait placer beancoup d'hiomes des esurages au comme on en peut raisonnablement estimer no jours. Mais comme on ne pour traisonnablement estimer la valeur relative des langues que d'après la façon dont elles es présent au développement des silées, on recommat que entre entre en effect et arrête le développement de si idées, pie ne commat que d'étre forte et arrête le développement de si idées, pie ne de l'est présent plus qu'elle ne le favories c'est un embarras pour l'esprit que d'être forte de recevoir dans un aussi grand nombre de mots une foule de désignations accessoires et perúculières qui ne peuvent lui être utilés dans tous les cas.

Jusqu'iei je n'ai parlé que des formes grammaticales; mais il existe eneore dans toutes les langues des mots grammaticaux auxquels peut s'appliquer également presque tout ce qui est vrai des formes. Ce sont principalement les prépositions et les conjonctions. Ces mots représentent des rapports grammaticaux; il s'élève sur leur origine comme vrais signes de rapports les mêmes difficultés que sur l'origine des formes. La scule différence, c'est que tous ne penvent pas, comme les formes pures, se tirer d'idées pures, mais supposent et exigent des notions expérimentales, comme l'espace et le temps. En conséquence, on est fondé à douter (quoique récemment encore Lumsden ait vivement soutenu cette opinion dans sa grammaire persane) qu'il ait existé dès le principe des prépositions et des conjonctions, au vrai sens du mot. Toutes ont vraisemblablement, selon la théorie plus juste de Horne Took, tiré leur origino de termes concrets, servant à désiguer des objets. Dans ce cas , l'action qu'exerce la langue sur sa propre grammaire dépend du degré dans lequel, après leur origine, ces partieules s'éloignent ou demeurent rapprochées de leur caractère originel. Je ne

nense pas qu'ancune laugue prisse fournir à l'appui de ce qu'on vient de voir d'exemple plus françant que la mexicaine dans ses prépositions. Elle en possède trois sortes différentes : 1º celles où, quelque vraisemblable que soit aussi chez elles une pareille origine. l'on ne pent plus découvrir en aucune facon la forme d'un substantif, par exemple e. dans : 2º celles où l'ou trouve une préposition associée à un élément inconnn : 3º celles enfin qui renferment manifestement un substantif joint à une préposition; comme, par exemple. itie, dans, qui est à proprement parler un composé de ite. bentre . et de c . dans : dans le ventre. Ilhuicati itic ne signifie done pas, comme on le traduit, dans le ciel, mais dans le ventre du ciel, ciel étant au génitif. Les pronoms ne penyent s'unir qu'aux prépositions des deux dernières espères, et re ne sont jamais les pronoms personnels, mais les pronoms possessifs que l'on prend, ee qui dénote bien la présence du substantif caché dans la préposition. Notepotaco se traduit, il est vrai, par derrière moi, mais vent dire proprement derrière mon dos; de teputz, le dos. On neut voir ici par quelle progression le sens primitif s'est perdu, et saisir en même temps le travail exercé sur la formation de la langue par l'esprit du peuple, qui, lorsqu'an substantif comme ventre ou dos devait être employé dans le sens d'une préposition . v joignait une préposition déjà existante, pour ne pas laisser les mots sans lisison grammaticale. C'est de la même manière qu'est formé adinstar en latin, et immitten en allemand. La langue Mixtèque, arrivée en ce noint à une forme grammaticale moins parfaite, exprime devant, derrière la maison, justement par chisi, sata hughi, c'est-à-dire : ventre, dos, maison.

Le rapport qui s'établit dans les langues entre les flexions et les mots grammaticaux devient la source de nouvelles différences parmi elles. On voit, par exemple, que telle langue exprime des relations déterminées plutôt par les cas, et telle

autre par les prépositions; que l'une marque les temps de préférence au moyen de la ficzion, et l'autre au moyen des verbes auxiliaires. Car ces verbes auxiliaires dorson'ils désianent almolement les rannorts des varties de la obrase entre elles, ne sont aussi que des mots grammaticaux. Le grecrevydrue n'a plus véritablement de signification concrète connue. En sanscrit, ou emploie de la même manière, mais hien. nius parement, schtha (stare). Sur ce point encore, il est aisé d'établir, d'après des principes généraux, la règle qui doit servir à estimer la valeur des langues. Là où les rauports à désigner découlent et participent simplement de la nature d'un rapport plus élevé et plus général , sans qu'il vienne s'y ajorter aucune notion particulière, ce ramort sera mieux représenté par la flexion : s'il en est autrement , les mots grammaticaux serout preférables. Car la flexion, entièrement privée de sens par elle-même, ne contient rien que la pure idée du rapport. Bans le mot grammatical se trouve en outre la notion accessoire qu'on applique au rapport pour le déterminer, et qui, là où la pensée pure ne suffit pas, doit tonjoure venir s'y ajonter. C'est par cette raisou que le troisième et même le septième cas de la déclinaison sanscrite ne sont point des avantages que l'on doive envier à cette langue : les rapports qu'ils expriment ne sout pas assez bien déterminés nour nouvoir se passer d'être précisés et définis plus pettement à l'aide d'une préposition, Il y a oncore un troisième degré, mais qu'excluent toujours les langues qui ont une véritable culture grammaticale, c'est quand un mot, pris dans toute la plénitude de son sens concret, est marqué du signe du mot grammatical, comme nous en avous vu plus haut des exemples pour les prépositions.

Aiusi, que l'on considère les flexions ou les mots grammaticaux, on est toujours ramené au même résultat. Il se peut que des langues soieut capables d'exprimer la plupart, peut être même la totalité des rapports grammaticaux avec une clarté et une précision suffisantes; il se peut même qu'elles possèdent une grande variété de prétendues formes granmaticales, et que cependant, dans l'ensemble comme dans le détail, le manque de formes véritables soit inhérent à leurnature.

Jusqu'ia je ne suis principalement afforcé de distinguer des formes paramaticale, le sandeques de ce formes para de des formes paramaticale, le sandeques de ce formes para où les langues cherchent d'abord à r'en approcher. Bien per- suade que rien ne porte un austi notable préjudice à l'étude de langues que les raisonnements généraux qu'in se 'appuient les paramaticales de l'etude des langues que les raisonnements généraux qu'in se 'appuient les pouvait afaire sans donner dans des développements excessifs, apporté des exemples à l'appui de lous les cas particuliers; tont en cestanta parfaitement que nous avons considérées ici part un insiderées ici part un les principales dans l'apprit une conviction vérifable, Pour arriver à un rê-cu dans l'apprit une conviction vérifable, pour arriver à un rê-cu de l'estant delinité, il est nécessiers le précent d'embessare dans las delinité, il est nécessiers les précent d'embessare dans les deux termes de la nues vou d'ensemble et sans aucun métange de finits les deux termes de la nues tous ouver lous de ceurse.

Quand on étudie l'origine et l'influence de la forme grammaticale, tout se réduit à un point capital, qui est de bien distinguer la représentation des objets et des rapports, des choses et des formes.

La parole, en tant que matérielle et concrète, et consèquence d'un besoin réel, ne tent dimmédiatement qu'à la représentation des choses; la peasée, en tant qu'abstraite et délael, tent bujours vers la forme. Par consèquent une force de pensée supérieure imprime à la langue un caractère de formalité, et réciproguement un caractère dominant de formalité dans la langue augmente la puissance de la famillé de conser.

## 1. ORIGINE DES FORMES GRADVATIGALES.

Dans le principe, la langue n'a de signes que pour les ob-

jets, et elle laisse à celui qui entend le soin d'ajouter par la pensée les formes qui servent de lien au discours.

Mais elle cherche à faciliter cette opération de la pensée en formant des combinaisons de mots et en appliquant à l'expression des rupports et de la forme des mots qui servent à désigner des obiets et des choses.

Ainsi se produit à son plus has degré la représentation grammaticale, au moyen de locutions, de constructions, de phrases.

Ces premiers moyens sont ensuite assijetiis à une certaine régularité; la combinaison des mots devient constante; les mots eux-mêmes perdent peu à peu lenr valeur iudépendante, la qualité qu'ils avaient d'être signe d'objets, leur son primitif.

Ainsi se produit à son second degré la représentation grammaticale, au moyon de combinaisons de mots fixes, et de termes encore indécis entre la désignation des objets et celle des formes.

Les combinaisons de mots gagnont en unité, les mots représentatifs de la forme s'y ajoutent et deviennent des affixes. Seulement le lien n'est pas encore très-solide, les points d'attache restent visibles, l'ensemble est un agrègat, et non pas une unité.

Ainsi se produit à son troisième degré la représentation grammaticale par des analogues de formes.

La formalité se fait enfin jour. Le mot est une unité modifiée seulement, suivant ser setaions grammaticles, par un changement de son qui constitue la dezion; chaque mot appartient à une partied fornisso déterminée, et ris plus seulement nei individualité lexicologique, mais grammaticale; les mots afficatés à la représentation de la forume riont plus de signification accessoire, qui trouble l'intelligence; ils sont devenus de uns sièmes de rapuoche.

Ainsi se produit à son degré le plus élevé la représentation



grammaticale, au moyen de formes véritables, de flexion, et de mots purement grammaticaux.

Le caractère esseutiel de la forme consiste dans son unité, et dans la prédominance marquée du mot auquel elle appartient sur les sons eccessoires qui lui sont joints. Ce résultat est sans dout el korvité par la dispartition graduelle du sens propre des éléments et par la suppression de certains sons qu'un long usage élimien. Mai l'origine de la langue ne saurait s'expliquer tout entière par l'action purement mécanique de forces inaminées, et jamais la ne faut en ce sujet pordre de vue l'intituence qu'excreent la puissance et le caractère individuel de la pensée.

L'unité du mot est due à l'accent. Or l'accent est en soi d'une nature plus immatérielle que les syllabes accentuées elles-mêmes, et on l'appelle avec raison l'âme du discours. non pas seulement parce que sa présence seule le rend proprement intelligible, mais encore parce qu'il est plus réellement et plus immédiatement que tout autre élément du langage, comme la vivante émanation du sentiment qui accompagne le discours. Il mérite encore ce nom quand, par l'unité qu'il leur donne , il marque les mots de l'empreinte de la forme grammaticale : car, comme les métaux, nour se fondre et s'unir rapidement et intimement, ont besoin de la chaleur d'une flamme vive et forte , de même la fusion des formes nouvelles ne réussit jamais que par l'acte énergique d'une pensée forte uni tend à une détermination précise de la forme. La même action de la pensée se reconnaît encore dans les autres caractères do la forme ; de sorte qu'il demoure incontestablement vrai que, quelles que soient d'ailleurs les destinées d'une langue, elle n'atteint jamais une constitution grammaticale excellente, quand elle n'e pas l'henreux privilége d'être parlée au moins une fois par une nation à l'intelligence vive ou à la pensée profonde. Hors de là , rien ne neut la tirer de cet état de demi-culture, de cette médiocrité

où elle languit avec des formes péniblement assemblées et qui jamais ne donnent à la pensée l'impulsion vigoureuse.

## II, INFLUENCE DES FORMES GRAMMATICALES.

La pensée, qui se produit au moyen du langage, est dirigée soit vers un terme extérieur et matériel, soit vers ellemême, c'est-drie vers un terme spirituel. Jans cette double direction, ello a besoin de la clarté et de la précision des idées, et ces qualités dans la langue dépendent en grande partie du mode de représentation des formes grammutalesse.

Quand elles ne sont représentées que par des circonlocutions et des phrases entières, par des combinaisons de mots non encore soumises à des règles fixes, ou même par des analogues de formes, tous ces moyens engondrent souvent l'ambiguité et la confusion.

Or, si l'intelligence est génée, et si par conséquent le but extérieur du langage n'est pas atteint, il arrive le plus souvent que l'idée elle-même demeure indéterminée, et que, dans les cas où, comme idée, ellb prête manifestement à être entendue de deux manières différentes, ces deux aspects de l'ilde restent confondus.

Que si la pensée se tourne non pas seulement à une occupation extérieure, mais à une véritable spéculation intérieure, de cette première condition de la clarté et de la précision des idées naissent encore de nouvelles exigences qu'il est trèsdifficile de satisfaire par la vele imparfaite dont nous parlions.

Car foute pensée aspire à l'unité et à l'absolu. L'ensemble des tendances de l'humanité se dirige vers la même fin ; en dernière analise, l'activité humaine ne poursuit pas d'autre but que la loi , qu'elle veut ou découvrir par ses recharenes, ou établis var un solide fondément.

Or la langue, pour bien s'approprier aux besoins de la pensée, doit, autant que possible, en reproduire l'organisme dans sa propre structure. Autrement, elle, qui doit être symbole en tout, sen justement un symbole infidète et imparfait de ce à quoi elle se trouve le plus immédiatement unic. Tandis que d'une part la masse des mots qu'elle possède donne la mesure de l'étendue du monde qu'elle embrasse, de l'autre sa structure grammaticale représente pour ainsi dire l'idée qu'elle se fait de l'organisme de la peanciame

• Le langage doit accompagner la pensée. Il faut donc que celle-ci puisse à son afde passer par une suite continue d'un étément à l'autre; il faut qu'elle trouve en la des signes tout prêts pour tout ce qui est nécessaire à son travail d'enchaînement des idées. Sans quoi on verra se former des lacunes où il rabandonnera au lieu de l'accompagner.

Enfin, bien que l'esprit tende loujours et parient vers l'unité et l'absoi, il ne peut espendant développer ces deux dées que peu à peu, en les tirant de son propre fonds, et qu'avec l'aide de moyens matériels. Parmi les plus puissent de ces moyens, il menoutre la langue qui dig hour ison propre compte, pour son but le moins élevé et le plus soncret, a besoin de règle, de forme, de loi. Aussi, plus il y trouve déjà réalisés ess caractères qu'il cherche lui-méme de son obté, plus il peut vuiri intimement avec élle.

Si l'on considère les langues au point de vue de toutes ces conditions exigées d'elles, ou arrive à reconnattre qu'elles ne peuvent les remplir, ou du molhs les remplir supérieurement, qu'autant qu'elles possèdent de vrales formes grammaticales, et non pas seulement des analogues de ces formes; et par là ses manifesta le différence dans toute son importance.

La condition première et essentielle que l'esprit impose au langage, c'est de séparer nettement la chose et la forme, l'objet et le rapport, et de ne jamais les confundre l'un avec l'autre. La langue, en l'habituant à ces confusions, ou en lui rendant la distinction plus difficile, pravipse et fausse d'autantson activité intérieure. Or, cette distinction ne commence. véritablement qu'à la naissance des vraies formes grammaticaux, comme nous l'avons vu plus laut en présentant le tableau des divers degrés de représentation de ces formes. Dans toute langue qui ne consult que de sanalogues de formes, il reste toujours quelque partie de matière, dans la désignation des rannotes rarmanticaux où tout doit être forme.

La on l'œuvre de fusion de la forme, telle que nous l'avons decrite plus baut, n'a pas complétement réussi, l'esprit s'imegine toujours en voir encore les édéments séparés, et alors la langue ne lui présente plus cette conformité qu'il y clerche avec les lois de sa propre activité.

Il sent des lacunes, il s'efforce de les combler ; il n'a pas afaire à un nombre limité de termes cohérents et hien formés, mais à une multitude embarrassante de termes ma faits et mal joints : il ne peut donc procéder avec la noême promptiude et la même aisance, ni trouver le même plaisir que lui donne un travail simple et commode d'unchainement des fidées particulières avec les pins générales, au moyen d'une langue dont les formes sont bien appropriées à ce travail, et bien conformes aux lois qui le gouvernent lui-nême.

On voit par la, si l'on réduit la question à sa dernière expression, qu'une forme grammaticale, quand fainne elle ne renferme en soi aucun autre élément que ceux qui existent dans l'anadopes, quin e la rempleca jamais complétement, est poortant quelque close de tout différent, au point de vue de facción qu'elle excres sur l'esprit, et que cette différence d'action provient de son unité, où se reflète la puissance et la nutre de la penesé qu'il a retèce.

Dans toute langue qui n'a pas atteint une culture grammaticale semblable, l'esprit trouve reproduit d'une façon défectueuse et imparfaite le système général des rapports qui servent à la liaison du discours; et c'est justement cette reproduction exacte et complète qui est la condition indispensable du travail aise et heureux de la pensée. Il n'est pas nécessaire qu'il arrive lui-même à une conscience nette de ce système : C'est un point qui a manqué à plusieurs nations, même parmi les plus civilisées. Il suffit que l'esprit, qui instanctivement et sans s'en rendre compte procéde toujours d'après ce système, trouve dans le langage, pour chacune de ses parties, une expression correspondante, et ainsi faite qu'elle le conduise naturellement à saisir une autre partie avec justesse et précision.

Si nous considérons à présent la réaction de la langue sur l'esprit, la forme grammaticale véritable, lors même que l'attention ne se porte pas à dessein sur elle , produit et laisse l'impression d'une forme, et favorise ainsi le développement de la nensée abstraite. En effet, comme cette forme contient purement et simplement l'expression du rapeort , décagée de tout élément concret qui pourrait égarer l'entendement, et comme celui-ci y aperçoit une modification de l'idée primitive contenue dans le mot , il est amené nécessairement à . saisir l'idée même de forme. Si , au contraire, la forme n'est pas pure, il ne le peut plus, car il n'y découvre pas assez nettement l'idée de rapport, et de plus il est distrait par la présence d'idées accessoires. Ces deux résultats se présentent même dans le laugage le plus ordinaire, et pour toutes les classes d'une nation. Là où l'action de la langue est favorable. il se produit dans les idées en général une grande clarté et une grande précision, et dans les esprits en général une disposition notable à concevoir plus facilement ce qui est purement abstrait. Enfin, il est dans la nature de l'esprit que cette disposition, une fois existante, aille se développant sans cesse; tandis quo, si la langue présente à l'entendement les formes grammaticales impures et défectueuses, plus la durée de cette influence se prolonge, plus il devient difficile de se soustraire à cet obscurcissement du côté abstrait et formel de la nensée.

Anssi, quoi qu'on disc de la ficulté que peuvent avoir le sa langues dout la grammaire est défectueus de favoriser lo la dévelopement des idées, il demeure toujours trè-difficiles de concevoir qu'un enstion, prerant pour base, sans la modifier, une langue pareille, puisse s'élever d'elle-même à un baut degré de culture scientifique. L'esprit, en effet, ne net, reçoit pas de la langue, n.i la langue de l'esprit ce qui leur un est mécasire à tous deux et le premier fruit de leur action réciproque, pour qu'elle devint saturire, devrait être une transformation de la langue elle-même.

Ainsi se trouvent établis, autant qu'il se neut faire pour des objets de cette nature, les marques qui servent à distinguer les laugues bien faites sous le rapport grammatical, de celles qui ne le sont pas. Il n'en est pas une neut-être qui puisse se vanter d'une conformité parfaite avec les lois générales du langage, nos une qui soit également formée dans tout son ensemble et dans toutes ses parties : de même que narmi celles qui occupent les rangs inférieurs, on en trouversit beaucoup qui se rauprochent en des degrés divers d'une organisation plus élevée. Et pourtant la distinction sur laquelle on s'appuie pour séparer les langues en deux classes bien tranchées n'est pas purement relative et bornée à une différence de neu ou de moins : c'est une distinction véritablement absolue, nuisque la présence ou l'absence de la forme comme caractère dominant se manifeste toujours d'une manière sensible.

Que les langues qui possèdent des formes grammaticales solent seules parfaitement appropriées au développement des idées, c'est un fait qu'on ne saurait nier. Quel parti peut-on encore tirer des autres, telles qu'elles sont ? c'est ce qu'il faut demander à l'épreuve et à l'expérience de déterminer. Il est du moins un point qui reste assuré : c'est que jamais elles ne seront en état d'agir sur l'esprit au même degré et de la même manière que les premières.

L'exemple le plus frappant d'une littérature qui fleurit denuis des milliers d'années dans une langue presque entièrement dénouveue de toute grammaire, au sens ordinaire du mot, nous est fourni par la langue chinoise. On sait que. précisément dans ce qu'on appelle le vieux style, celui dans lequel furent composés les écrits de Confucius et de son école. et qui anjourd'hui encore s'emploie généralement pour tous les grands ouvrages de philosophie et d'histoire, les rapports grammaticaux sont représentés uniquement par la place qu'occupent les mots, ou bien par des mots isolés et sans lien : de facon que le lecteur reste souvent chargé du soin de deviner par t'enchaînement des idées s'il faut prendre tel ou tel mot pour un substantif, un adjectif, un verbe ou une particule (1). Le style des mandarins et le style littéraire out tendu, il est vrai, à introduire dans la langue un peu plus de précision grammaticale, mais ils ne lui ont pourtant donné aucune forme véritable: et quant à l'ancienne littérature que nous venons de citer, la plus célèbre de cette nation, elle est entièrement étrangère à ce remaniement plus moderne de la langue.

Si, comme Ei. Quatremère (?) a cherché avec tant de sagacité à le démontrer, la langue copte a été celle de l'ancienne Egypte, nous ne devons pas négliger ici de mentionner aussi la haute culture où il parait que ceste not avait atteint. Car le système grammatical de la langue copte est, selon l'expression de Sylvestre de Sacy (3), entiferment synthétique, cest-d-dire et que les signes grammaticaux y sont placés

<sup>(1)</sup> Grammaire chingise, par M. Abel Rémusat, p. 35, 37.
(2) Recharches critiques et historiques sur la langue et la littérature de

<sup>(2)</sup> Rechorches critiques et historiques aur le langue et la littéralure d PÉgypte.

<sup>(3)</sup> Dana le Magarin encyclopédique de Millin, t. iv. 1898, p. 255, où sont développées également des lôdes aussi neuves qu'ingénieuses, au sajet de l'écriture hiéroglyphique at de l'écriture alphabélique, eur la formation grammaticade des langues.

isolément et sans lien en avant ou à la suite des mots qui désignent les objets. Sylvestre de Sacy le compare même en ce point au système chinois.

Or, s'il est vrai que deux neuples des plus remarquables aient pu atteindre le decré de culture intellectuelle où ils sont parvenus avec des langues entièrement ou presque entièrement dénuées de formes grammaticales, ne semble-t-il pas qu'on puisse tirer de ces faits une puissante objection contre la nécessité prétendue de ces formes? Mais d'abord il n'est nullement démontré que la littérature de ces deux neurles ait possédé justement les qualités qui dévelopment surtout ces propriétés grammaticales des langues que nous considérons. Sans contredit, si une grande richesse et une grande variété de formes grammaticales commodément et nettement exprimées augmente la rapidité et la force de la nensée, c'est surtout dans les œuvres de dialectique et de l'art oratoire que ces mérites se font voir avec le plus d'éclot : aussi est-ce dans la prose attique que se sont le mieux déployées toute teur force et leur délicatesse. Pour le vieux style chinois, au contraire, eeux même qui portent d'ailleurs un jugement favorable sur la littérature de ce peuple avouent qu'il est vague et haché, de facon que celui qui lui succéda, pour mieux s'approprier aux besoins de la vie, dut se proposer d'acquérir plus de clarté, de précision et de variété. Voilà qui serait en réalité un témoignage en faveur de notre opinion. On ne connaît rien de la littérature de l'ancienne Egypte; mais tout ee que nous sayons d'ailleurs des usages, de la constitution. des monuments, de l'art de ce remarquable pays, indique plutôt une civilisation sévère et purement scientifique. ou'une activité de l'esprit spontanément et naturellement tournée vers les idées pures. Enfin, quand même ces deux peuples auraient possèdé précisément les qualités qu'on doit, au contraire, très-lustement hésiter à leur attribuer, les opinions que nous avous développées plus haut n'en seraient point encore ébranlées. Quand l'esprit humain , favorisé par un concours de circonstances beureuses, réussit à appliquer tout l'effort de ses facultés à un travail , tout instrument lui est bon pour arriver au but, bien qu'il y arrive par une voie plus pénible et plus longne. Mais , pour avoir été vaincue, la difficulté n'en existait pas moins. Oui, les langues qui ne possèdent pas de formes grammaticales, ou qui n'en ont que de très-imparfaites , exercent sur l'activité intellectuelle une infinence oui la trouble et la géne, au lieu de la seconder; c'est ce qui ressort, le erois l'avoir montré, de la nature même de la pensée et de la parole. Dans la réalité, il peut exister des influences contraires qui atténuent ou qui détruisent les mauvais effets de celles-là. Mais dans les spéculations scientifiques, si l'on veut arriver à des conclusions nettes, il faut apprécier chaque influence en elle-même , comme un moment isolée, et comme si elle ne nouvait ou ne devait être contrariée par aucune autre influence étrangère ; c'est la méthode que nous avons appliquée ici à l'étude des formes grammaticales.

Pour ce qui est de savoir dons quelle mesure les langues méricaines peuven atteindre aussi une culture manche, la simple expérience ne saurait nous l'apprendre. Les derits composés par des indigênses en langue mexicaine, et que l'on passède encore (I), ne datent que du temps de la conquête, et par conséquent portent déjà la trace d'une indisense étrangère. Il est poursant fort regrettable que l'on u'en commisse aucun en burupe. Avant la comquête, il n'existait dans des parte du monde aucun mode de représentation des sédes au moyen de l'écriture. On pourrait déjà regardere os bit comme une preuve qu'il ne s'y était dievé aucun peuple dout d'une preuve qu'il ne s'y était dievé aucun peuple dout d'une

<sup>(1)</sup> A. de Humboldt : Essai politique sur la royaume de la Nouvelle-Espagne, p. 93.

Le même : Vues des Cordillières , et Monuments des peuples de l'Amérique , p. 126.

puissance d'esprit supérieure et suffisante pour arriver, en forçant les obstacles, jusqu'à l'Invention de l'alphabet. Il est vai que cette invention n'a dd avoir lleu qu'un très-petit nombre de fois, la plupart des alphabets étant sortis l'un de l'autre nav ouje de transmission.

Le suscrit est parmi les langues que nous connaissons la plus anciemes et la première qui possède un système de formes grammaticules véritables, et cela avec une organisation si excellente et si complète, que, sous ce rapport, il na s'est presque rien produit de nouveau par la suite. A côté d'elle se placent les langues sémitiques; mais c'est incontestablement la langue grecque qui e atteint dans sa siructure le plus haut point de perfection. Maintenant comment ces langues diverses se classin-telles relativement l'une à Pature, sous les différents rapports que nons soons considérés id! à queb nouveaux phénomènes à domé lieu la naissance de nos idiomes modernes, sortis des langues classiques? Ce sont là des-questions qui offirinient une abondante maître à des recherches plus étendues, mais aussi plus délicates et plus difficiles.

hh

45

#### GUILLAUME DE HUMBOLDT.

# ANALYSE

OF L'DUNBAGE INTITULÉ -

### UBER DIE VERSCHIEDENHEIT

DES MENSCHLICHEN SPRACHBAUES, UND HIREM EINFLUSS AUF DIE GEISTIGE ENTWICKELUNG DES MENSCHENGESCHLECHTES

(De la diversité dans la constitution des langues et de son influence sur le développement intellectuel de l'humanité),

STREAM D'INTRODUCTION & L'EMAI PUR LA LANGUE RAWI.

Au début de ses considérations générales sur le langage et sur les langues, M. de llumboldt commence par un posé rapide de ses lidées sur la civitation, et par un coup d'œil jeté sur la marche et le développement de l'esprit humain. En effet, la diversité des races, auss liben que celle des langues sur le globe, sont subordonnées à un troisième phénomène, d'un ordre plus déve, qui fournit l'explication des deux autres, et qui est le développement de l'intelligence humaine, as manifestation sous des formes toujours nouvelles, Suivre la trace de cette marche et de ce progrès à travers les siècles, tel est le but final de l'histoirre; et

l'étude comparée des langues elle-même perd tout intérêt éleré, si elle ne s'attache surtont au point par où la langue tient au caractère particulier de chaque peuple et se modèle sur lui.

Si , partant de l'état actuel de civilisation du monde , on remonte, à travers les siècles, la longue série de causes et d'effets qui, par leur liaison, nous out amenés au point où nons sommes, on découvrira bientôt un côté clair et un côté obscur : l'un se laissant aisément pénétrer et expliquer . l'autre se dérobant à toute recherche, et ne présentant pas. dès l'origine , un enchaînement de faits faciles à déduire les uns des autres. C'est qu'il y a dans le développement de la civilisation deux éléments, deux forces oni agissent simultanément. Il y a l'action fatale des conséquences qui sortent nécessairement de leurs principes une fois posés, des événements qui dérivent naturellement les uns des autres; puis l'action libre de l'homme qui intervient constamment dans cette marche régulière des choses, qui se jette en travers, et en contrarie ou en change le cours. C'est la seconde de ces . actions un'il n'est pas toujours possible de suivre et de pénétrer, parce qu'elle est libre. C'est elle qui fait le côté obscur de l'histoire. Plus l'on remonte haut, plus cette force intérieure et spontanée de l'esprit bumain agit seule : plus on descend, au contraire, plus on voit se grossir la masse des choses acquises, fixées, et transmises désormais de génération en génération.

De même pour les langues; elles n'apparaissent pas à forigine telles qu'elles sont plus tard. La destinet deis langues est intimement liée au développement intellectuel de flumanité, et cile le suit dans toutes es périodes de progrès ou de décadence; elle tradnit à chaque époque l'état de cirilisation correspondant. Mais il est une-époque où nous la voyons non-seutement accompagner ce développement, mais en prendre sout à fait la place. Le languege sort, dans l'hisen prendre sout à fait la place. Le languege sort, dans l'histoire de l'humanité, d'une profondeur telle, qu'il est impossible de le regarder comme une œuvre et une création des peuples. Il a, pour ainsi dire, en lui-même une action propre, spontanée, qui ne permet de le considérer que comme une émanation involontaire de l'esprit, comme un don venu du dehors, et non comme un instrument créé par la réflexion. Les langues cependant ont subi dans leur formation l'influence des peuples à qui elles appartiennent, et portent l'empreinte de leur caractère particulier. Cela prouve que ce n'est pas nn pur jeu de mots de dire que le langage en lui-même est quelque chose de divin et d'indépendant de l'homme; et les langues, au contraire, quelque chose de soumis à l'action des peuples à qui elles appartiennent. C'est ainsi que des peuples innombrables peuvent modifier diversement et développer en mille langues différentes le germe, le don de la parole, déposé également chez tous. C'est ainsi que les langues tout à la fois dominent la marche de la civilisation et lui sont sonmises. Elles la dominent : car la parole existe et manifeste l'intelligence humaine, les facultés de l'esprit; et ces facultés, une fois développées, réagissent à leur tour snr les langues et les soumettent à leurs propres vicissitudes.

Ainsi Humboldt regarde comme insoutenable l'opinion de ceux qui veulent faire du langage une invention de l'homme. Il y revient à plusieurs reprises. Le langage, selon lui, n'est pas quelque chosso d'extrieur, d'accidentel, qui ne soit pas nécessaire à la pensée de l'homme, et qui ait été seulement lungaine pour faciliter les relations et entretenir le commerce des individus entre enx; c'est, au contraire, quelque chose d'intime, d'essentiel à son intalligence, d'inséparable de sa pensée, et d'indispensable pour le développement de ses forces, de ses facultés intellectuelles, pour la précision et la nettet de ses idées, pour la connaissance distincte du monde extérieur. Tel est le langage : un besoin de l'intelli-

gence lumaine, qui lui a été imposé et qu'elle ne s'est pas fait. Quant à la diversité des langues, elle doit être considérée comme résultant de la diversité d'elforts ou de succès avec laquelle ce besoin s'est développé chez les différentes races, suivant que ce développement a été favorisé ou contrarié par l'esprit ou le caractère de ces races.

Humboldt regarde cette influence, eete action mutuelle de la langue sur l'esprit des peuples, et de leur esprit sur leur langue, comme le fait capital à étudier. Pour lui, on ne saurait assex insistes sur l'élendité du langue et de l'intelligence, et voici comment il s'en explique : L'esprit d'une ration et le carellère de sa langue sont si mitument liés ensemble, que si l'un était domé, l'autre devrait pouvoir s'en déduire cauciement.

La langue n'est autre chosa que la manifestation extérieure de l'esprit des peuples; leur langue est leur esprit. ct leur esprit leur langue, de telle sorte qu'en développant et perfectionnant l'un, ils développent et perfectionneut nécessairement l'autre. Jamais on ne nourra trop se les figurer identiques. La source commune où ils se réunissent et se confondent reste inaccessible a nos recherches : mais llumboldt conclut que, sans vouloir décider sur la priorité de l'un ou de l'autre, on doit, comme fondement de toute étude philosophique des langues, noscr ces deux lois : d'une part bien qu'en fait et dans l'histoire nous ne voyions jamais l'intelligence humaine et le langage séparés l'un de l'autre, bien que nous ne les distinguions que nar une abstraction de l'esprit, et que la réalité ne nous offre aucune distinction semblable, nous sommes obligés de considérer la parole comme quelque choso de supérieur, de trop élevé pour être une œuvre humaine et une création de l'esprit : d'autre part, la forme des langues dans le genre bumain n'est diverse qu'en tant qu'est divers aussi l'esprit et le caractère des nations. Ce sont là, comme nurait dit Bossuet, les deux

bouts de la chatue, qu'il faut tenir ferme, sans en làcher aucun.

Maintenant, si, en théorie et en principe, nous regardons la forme d'une langue comme le produit de l'esurit du neuple qui la parle, et si de l'esprit nous concluons à la langue. nons sommes obligés, dans la pratique et dans les recherches historiques sur les langues, de retourner la proposition et de suivre une marche inverse , c'est-à-dire de conclure de la langue à l'esprit. En effet, dans les énoques primitives où remonte notre étude, c'est à peu près par leur langue seule que nous connaissons les nations. Ainsi le zend est nour uous la langue d'une nation sur la vie et le caractère de faquelle nous n'avons que des conjectures tirées de cette langue même. C'est donc dans le caractère et la structure des idiomes que nous allons obercher des traces du caractère propre et original des peuples qui les ont employés. Voilà pourquoi il importe de pénétrer plus avant dans la nature intime des langues et dans l'étude de leurs éléments. Il faut éviter en cette étude de se perdre dans les détails, et s'attacher à saisir les traits généraux , la forme caractéristique de chaque langue. Mais d'abord qu'appelle-t-on une langue. par opposition, d'une part, à une famille de langues (Sprachstamm), de l'autre à un dialecte!

'La langue est quelque chose d'essenticlement et de consamment passege; car elle n'ex que le travail de l'esprit, travail sans cesse renouvelé pour approprier le signe ou son articulé à l'expression de la penese. On a déjà fait observer que, dans toute recherche sur les langues, nous nous trouvors toujours placés, pour ainsi parier, dans un millen historique; e'est-d-iler que nous ne comasisons ni une langue ni une nation que nous puissions déclarer primitive. Il s'esensit que e travail intéllectuel dont nous parions éverce tojours sur une matière antérieurement donnée; il n'est jamais erétaery il ne peut que transformer. Son but, e'est Fintelligence, c'est d'être compris. Aussi personne ne doit-ilparler à un autre d'une autre facon que celui-in en bie étit in parle dans des circonstances semblables. Enfin, ce qu'il y a de de constant, d'uniforme, de partout semblable dans ce traser de la constant d'uniforme, de partout semblable dans ce trasa forme de la langue. Ainsi, par ce terme, forme de la facgue, il ne faut pas entendre senlement la forme graumaticale, qui comprend les regles de la syntaxe et de la composition des mois; il s'applique surtout spécialement à la nutire et à la formation des mois rigine, des mois racines, par lesquels seuts on peut pénétrer dans l'essence même de la langue.

Pour hien saisir le caractère d'une langue, il faut donc étudier le son même qu'elle emploie et commencer par son alphabet. Il ne faut négliger dans cetté étude aucun détail, aucun élément, quelque minutieux qu'il paraisse. Car c'est l'ensemble de tous ces détails qui consiltue l'impression générale que fait une langue.

C'est la forme seule qui décide de l'identité on de la parenté des langues. Ainsi le kavi, bien qu'ayant admis nne grande quantité de mots sanscrits, ne laisse pas d'appartenir aux langues malaisse par a forme. Les formes de plusieurs langues différentes peuvent se réunir en une forme plus générale et d'un ordre plus dievé. Et pour prendre le point de une le plus générale de tous, les formes de toutes les langues se réunissent effectivement en une forme unique. Dans les langues, l'unité dans la variété (» l'adutévalucitation dans l'hardré dans la variété (» l'adutévalucitation dans l'hardre pourrait dire égelement bien que tout le geme humain n'a qu'une langue, ou bien que chaque individu a la sienne moure.

Le son et l'emploi qu'on en fait pour désigner les objets ou exprimer la pensée, voilà les deux principes, les deux éléments de la forme des langues. Le premier est plus particulièrement l'élément de leur diversité; le second, tenant à la nature toujours identique de l'esprit lumain, l'élément de leur unité. Etudions de plus près ees éléments et leur union, e ést-à-dire l'union de la neusée et de la parole.

La langue est l'instrument qui faconne et forme la nensée. La pensée . fait intellectuel tout intérieur , spirituel , se manifeste par le son et devient sensible; elle et la langue sont donc insécarables, sont donc tout un. La neusée est foreée de contractor alliance avec la narole, nuisque, sans elle, elle ne neut arriver à se préciser, et que l'imagination vague ne saurait devenir concention. Cette union intime. indispensable, de l'une et de l'autre, a sa source dans la constitution même de l'homme. On ne neut se refuser à voir quel accord frappant il y a entre le son et la pensée. Humboldt montre, par une série d'analogies fort ingénieuses, que la parole semble en tout l'image matérielle de l'immatérielle nensée. Ainsi l'instantanéité et la précision du son est comnarable à celle de la nensée. Comme la nensée, dans sa forme la plus élevée, n'est go'une aspiration de l'obscurité vers la lumière . des choses bornées vers les choses infinies , de même le son sort des profondeurs de la poitripe pour se rénandre au debors, où il trouve un milieu qui lui est merveilleusement approprié , l'air, le plus mobile des éléments, qui, par son apperente immatérialité, répond le mieux à l'esprit. Enfin la position verticale du corps de l'homme, position refusée aux animaux, s'accorde bien avec l'émission du son articulé. La narole ne neut nas être émise vers le sol. qui l'étouffe : elle demande à aller librement des lèvres qui l'envoient à celui à qui elle est adressée, à être accompagnée du regard, de l'action du corns, du geste, à être entourée, en un mot, de tout ce qui est le signe distinctif de la dignité humaine

Après ces réflexions, Humboldt, poursuivant plus loin encore l'intime union de la narole et de le pensée, démontre

que, sans même parler d'aucun commerce ni d'aucune relation des hommes entre eux, pour l'individu isolé et considéré uniquement en lui-même, le langage est une condition nécessaire et inévitable de toute pensée.

Quant à l'intelligence de la parole, ce n'est pas quelque chose de différent de la parole elle-même; en un mot, comprendre et parler ne sont que des effets divers d'une même faculté. la faculté du langage, Celui qui comprend parle et répète en lui-même ce qui lui est dit. Il fait exactement la même onération de l'esprit que s'il parlait lui-même; seulement sa pensée est excitée du debors, au lieu de l'être intérieurement. Mais on ne neut faire reposer l'intelligence dans l'activité de l'être propre qui comprend; on ne peut considérer ce commerce comme une excitation mutuelle de la faculté du langage chez ceux qui écoutent que parce que les individus. dans leur diversité, conservent l'unité de la nature humaine. Or le propre de cette nature, douée, comme elle l'est, de la faculté admirable du langage, c'est non-seulement de saisir le son en lui-même et son impression matérielle, mais de comprendre le son articulé, le mot; ce qui est tout autre chose. L'articulation est cause que le mot apparatt immédiatement, et par sa forme même, comme partie d'un tout indéfini, qui est la langue, Car c'est elle qui donne les movens, avec les éléments de certains mots, de former une quantité innombrable d'autres mots, d'après certaines règles, et d'établir ainsi entre les mots une affiuité répondant aux rapports des idées. La preuve de tout cela, c'est la manière dont l'enfant

ha preve de out cas, 'est is animere tous transpere don't proper papered à parler, Apprendre à parler, pour lui, ne consiste pas seulement à se rappieler et à répêter ce qu'il a une fois entendu ; c'est un développement de la faculé du langue, de la perole, par l'âge et par l'exercice; c'est une puissance qui passe à l'acte en lui sous l'influence el l'excitation d'une estivité exércieure. Ce qu'il entend fait plus que de se com-

muniquer à lui, ce qu'il entend le prépare à comprendre plus facilement ce qu'il n'a pas entendu encore, lui rend clair ce qu'il avait depuis longtemps enfendu, unear, lui rend clair ce qu'il avait depuis longtemps enfendu, unais n'avait que le perfectionnement de la faculté et l'acquisition de uniters nouvelles agrisent pour s'accrotter mutuellement. Ce s'ainsi plus la un simple enacignement mécanique de la partie, mais la un simple enacignement mécanique de la partie, mais la la même pulsance, les mêmes facultés d'ains l'enfant. Or, comment les choes pourraient-elles se poser ainsi, s'a la même pulsance, les mêmes facultés, la la même pulsance, les mêmes facultés, la chée celui qui entend, si cette des celui qui apprend, si cette identité de nature n'établissait entre ux un accord, un moven de s'entendre à l'aide des mêmes sisnes?

L'auteur réfute ensuite quelques objections qu'on ponrrait

faire contre ces considérations empreintes d'une si grande justesse et d'un si profond caprit d'observation. Suivent quelques autres réflexions excellentes sur la nature des lansues en général. - La subjectivité de notre recreention des obicts passe tout entière dans la langue. Car le mot n'est nas une traduction, un signe de l'objet tel qu'il est en luimême, mais de l'image qu'il a faite et laissée en notre âme. Toute perception étant inévitablement mêlée de subjectivité. on neut, même indépendamment de la langue, regarder toute individualité comme un point de vue particulier du monde et de l'ensemble des choses. Le langage ne fait que grossir et étendre ce fait. Comme sur la langue de chaque nation agit une subjectivité de nature particulière, chaque langue renferme une vue des choses originale qui lui est propre. Chaque peuple s'entoure de sons qui lui représentent, suivant son esprit, le monde des objets, Chaque langue enferme donc le peuple à qui elle appartient dans un certain cercle de vues et d'idées qu'on ne neut franchir one nour entrer dans un autre différent, mais avant également ses hornes. C'est pourquoi étudier une langue étrangère, c'est, dans une certaine queure, aequelri une rue nouvelle des choses, se placer à un point de vue noureau pour les juger. Car toute langue contient l'ensemble des idées et la manière de voir de toute une partie de l'humanité. Soulement on ne peut s'empêcher de transporter pau ou moins son propre monde et as propre langue dans les langues étrangères; on ne peut jámais s'en dépouiller entièrement. C'est la ruison qu'i fait qu'un étranger ne parkrajamais si parfaitement une langue, quoi qu'il fasse, que l'hornue originaire du pass 4 qui tôle appartieur.

Après d'autres réfexions également justes et ingénieuses au sigie de l'indicion au la laugue, et de la laugue sur l'individu, lauguel et de la laugue sur l'individu, lauguel et de laugue sur l'individu, lauguel et de laugue sur l'individu, lauguel et de lauguel et de laugue sur l'individu, lauguel et de lauguel et de laugue sur lauguel et de lauguel et laugu

mouvement de cette nature nour changer le son avinsal en son articulé. C'est l'intention et la faculté d'arriver à l'expression précise d'une pensée qui constitue le son articulé, et cela seul le sépare d'un côté du cri des animaux, et de l'autre du son musical. Il n'entre en lui qu'autant de cores qu'il est indispensable pour sa manifestation extérieure. Ce corps même, le . son perceptible pour l'orcille, peut s'abstraire de l'articulation sans la détruire. C'est ec uni arrive chez les sourds-muets. Ils comprendent la parole par le mouvement des organes et par l'égriture, lesquels renferment l'articulation tout entière séparée de son corps. Ainsi ils opèrent une décomposition remarquable du son articulé. L'articulation ne se produit qu'au moven du nassage d'un courant d'air qui résonne. Ce contrant d'air donne à la fois deux sons parfaitement distinets: Fun au lieu d'où il part. l'autre à l'ouverture par laquelte il sort. C'est ce double son qui forme la svilabe. La syllabe ne se compose pas, comme nous semblons l'indiquer par notre manière de l'écrire, de la réunion de plusieurs sons divers : e'est un son unique, instantané. La séparation en consonnes et vovelles est purement artificielle. En fait, la consonne et la voyelle forment une unité inséparable pour l'oreille, unité que notre écriture brise, Aussi est-il bien plus juste de ne désigner les voyelles que comme une des modifications de la consonne, et non comme une lettre particulière; ce que font quelques alphabets orientaux. La voyelle ne peut pas plus être proponcée scule, comme on a coutume de l'enseigner, que la consonne. Son émission est toujours nécessairement précédée, sinon d'une consonne bien déterminée, au moins d'une espiration, quelque légère qu'elle soit, et qui n'est qu'une consonne affaibtie. Ainsi la consonne et la voyelle ne sont que des conceptions idéales qui n'ont aucune existence dans la réalité.

La syllabe constitue une unité de son ; elle devient mot en recevant un sens, nue signification, c'est-à dire en decenant

signe d'une idée. Pour cela la réunion de plusieurs syllabes est souvent nécessaire. Par mot on entend le signe d'une action particulière. Les mots renferment ainsi une double unité : celle du son et celle de l'idéc, et ainsi constitués deviennent les véritables éléments de la narole, du discours, titre qu'on ne neut donner aux sons articulés qui n'ont nes encore recu de signification. Si l'on regarde la langue comme un second monde que l'homme tire de lui-même sous l'impression qu'il recoit du monde réel et qu'il objective ensuité. les mots y doivent être considérés comme représentant les obiets. Sculement il ne faut nas se figurer que, dans la réalité. les choses se passent comme le veulent certaines gens; que d'abord on ait inventé des mots, puis qu'on ait fait des phrases, etc. C'est tout le contraire. On parle d'abord : ce n'est que plus tard que la réflexion survenant distingue les mots dans cette continuité du discours, et les séparc entre eux.

Les mots représentant toujours des idées, il est naturel de désigner des idées semblables par des sons semblables; de telle sorte, pour ainsi dire, que les familles de sons correspondent aux familles d'idées. Cotte parent de sons tentreeux se voit en ce qu'une partie des mots reste invariable, et et que l'autre subti des modifications sommises à certaines serrègles. La partie invariable est ce qu'on appelle le radical, et a quand elle est isolòe, la raine. Il y a des langues où ces racines, en elles-mêmes isolèes, constituent des mots, des en parties du discours, d'autres on elles viort pas d'existence d'idre que le chinois n'a que des raines, que tous les mots sont runiers; car ectte langue ne connaît pas la composition, la décomnosition on la transformation des mots.

Si maintenant on considère le rapport du mot, du son, à l'idée qu'il exprime, le rapport du signe à la chose signifiée, on verra que ce rapport existe, mais qu'il se laisse hien rarement pientere. Représenter les objets extérieurs qui agissent sur les sens, et les mouvements intérieurs de l'Ime par de simples impressions sur l'organe de l'Oule, c'est là une opération mercullesse et inexpilicable. On peut distinguer cependant trois motifs concevables d'exprimer certains objets a un moyen de certains sons, trois repports differents entre lo signe et la chose signifiée, tout en observant que cette sorte de classification est him loin d'équiser la totalité des cas :

- 1º L'imitation immédiate, qui est ce qu'on appelle l'harmonie imitative. On peut dire que c'est une sorte de peinture s'adressant à l'oreille.
- 2º Le rapport qu'an pourrait nommer symbolique : c'est un des plus inopratnes et des plus influents. I consiste à choinir, pour exprimer un objet, des sons qui naturellement font sur l'oreille une impression analogue à celle de cet objet sur l'esprit, l'ar exemple : le latin stare, l'altemand stare, porte à l'oreille une certaine impression de solidité ou de fermeté; je sanscrit it (fundre), le français padeuns;
- 3º Enfin le rapport d'analogie, qui consiste à désigner des objets ou des idées analogues par des sons analogues aussi. Ce sont ces deux derniers rapports qui ont le plus d'influence sur la désignation des notions générales de l'esprit.
- Après avoir sinsi examiné la forme extérieure et sensiblo des langues, l'auteur passe à leur forme intérieure et intellectuelle, c'est-à-dire à l'ensemble des lois qui les régissent et qui sont intimement liées aux lois de notre nature intellectuelle et morale, aux lois du sentiment et de la nense.

Il semblerait que ces lois de la nature et de l'esprit humainétant constantes chez tous les hommes, cette partie des langues dût offrir une plus grande conformité que leur forme extérieure, qui présente une infinie variété de combinaisons. En effet, on trouve ici plus d'unité et de fixité, ce qui u'exclut pas une diversité assez grande encore. Elle tient à deux causes. D'abord, dans les chines d'imagination et de sentiment, inclient à la variété et à la mobilité de ces facultés de l'âme chez les différents individus et les différents races; ensuite, dans les choses de pure intelligence et de pure raisonn, elle tient à des imperfections, à des défauts de l'esprit du peuple. Alné, pour s'en ineriravex eules boignarmanticales, s'il o'ncompare le sancerit au gree, on verra que, dans la formation du mede et ne l'up pas séparée de celle du temps. Le sancerit a unsi méconnu la nature de l'infinité, qu'il a enlevé a ur veire pour le japacer dans les substantifs. Ce sont it des défauts, des vides dans la partie purement intellectuale d'une du larque, quand him même elle y supplée par des équivalents on des nétribrases.

Après avoir étudié ainsi ce qu'il appelle la forme intérieure et la forme extrieure de la langue, Humbold te onclut que la perfection d'une langue eonsiste dans la pénétration mutuelle et dans le juste équilibre de ces deux éléments qui la composent, de la partie matérielle et de la partie immatérielle, du son et de 11 fde, du signe et de la chose signifiée. Il faut qu'il y ét harmonie entre eux, et qu'eucun des deux nétonite l'autre.

L'autour remarque enfin excellemment qu'ici, comme en beancoup d'autres cas, l'étude des langues ramène constamment à eelle des arts, et qu'elles se fournissant mutuellement une foule de fécondes applications. En effet, e'est ainsi que le peintre, par excemple, unit, marie dans son ouver l'esprit et la matière, l'idée et le signe; et on reconnaît à son œuvre et cette union intime et harmonieme est s'orici toute vivante de son génie, ou bien si l'idée, conçue à part et d'une manière abstraite, a été ensuite froidement et péniblement traduite par le pinceau.

Plus loin, Humboldt, entrant dans le détail, étudie séparé-

ment les différents éléments et les différentes modifications que présentent les langues. Nous résumerons seulement les sujets principaux qu'il traite.

Le premier est la flexion ou déclinaison. Dès qu'on sendit le besoin de domner au moi une expression double, sans changer sa naturé ni sa simplicité, naquit la flexion dans les nes soumis à la flexion nous trouvous en effet une double chose exprimée : la notion, le concept au-queil i répond, pois la catégorie dans siqueils on range extre notion. Or cette double tendance doit se truduire par une modification dans la forme exciteure du mori; mais un mot ne pest se modifier, se transformer que de deux manières, au différentes, soi par une hangement inférieur dans as forme même, soit par une hangement inférieur dans as forme même, soit par une hangement inférieur dans sa forme même, soit par une dadition , et comme une accrétion extérieure.

Il y a des langues où le caractère des mots, parfaitement fixe, défini et invariable, rend le premier de ces moyens impossible; d'autres, au contraire, qui non-seulement le permettent, le discusse, au contraire, qui non-seulement le permettent moyen qui correspond le plus simplement au but de conserver au mot son identifé, tout en la revêtant cependant d'une forne nouvelle. Les suffixes, aussi bien que la transformation intérieure du mot, désignent également dans que rapport les mots doivent ther pris; mais la différence de l'une et de l'autre vient de ce qu'une termination n'a jamais en par elle-mèue de signification propre, tandis qu'une syllabe additive au contraire a généralement un sens antérieur et défau.

La flexion est inséparable de deux autres phénomènes qu'il fout examiner et qui sont opposés l'un à l'autre : d'une part l'unité et l'indépendance du mot en lui-même, de l'autre sa relation et son lien avec d'autres mots qui lui sont associés pour former la phrase. Les signes, les marques de l'unité du mot d'ans le discours sont au nombre de met d'autre au nombre de

trois : la pause ou repos, le changement de lettres , et l'accent.

1º La passe n'est qu'une marque tout extérieure de l'unité un not, puisque, transporté au milieu de un bui-même, elle ne fait que rompre son unité au lieu de l'indiquer. Mais dans tout discours il y a naturellement, à la fin de tout not, un leger arrêt de la voix qui sépare ainsi les éléments de la peusée, et qui n'est perceptible qu'à l'ordille exercée. Cette indication de l'unité du moi es trouve en contraste et en opposition avec celle de l'unité de l'idée dans la prince, l'une tendant à lois et mois qui en sont les éléments, l'autre tendant à les unir et à les précipier pour dire de la phrase un seu lout. C'est la langue sancrite qui, par differents moyens, sait le mieux concilier ces exigences onnosées.

2º L'unité véritablement intime du mot n'existe que dans les langues qui , unissant au concept , dans un même mot , toutes les circonstances accessoires qui le déterminent, lui donnent ainsi la pluralité des syllabes, et permettent alors dans ce composé une grande variété de changements de lettres. Pour qu'il y ait unité réelle, il ne faut pas que les mots composés consistent en une simule juxtanosition des éléments qui les forment, il faut qu'il v ait aussi une altération de leur forme et de leur terminaison, pour qu'ils se lient et se fondent les uns dans les autres. Le sanscrit est , à ce point de vue, souvent inférieur au grec, dont les composes sont bien moins longs, plus resserrés, mieux unis, Quelquefois cependant il a des moyens très-ingénieux de faire sentir l'unité du mot, comme lorsque deux substantifs, de quelque genre qu'ils soient, se changent par leur union en un seul substantif qui n'a plus de genre.

3º Enfin, nne dernière marque de l'inité du mot, commune à toutes les langues, mais qui, dans les langues mortes, ne nous est connue qu'autant que la rapidité de la prononclation a été fixée au moyen de signes particuliers, c'est

l'accent. On peut distinguer, en effet, dans la syllabe trois propriétés phonétiques : la nature particulière du enqu'elle a, sa quantité et son accent. Les deux premières sont déterminées par élles-mêmes; la troisième dépend de la liberté de celui qui pariet. C'est comme l'Inspiration d'un esprit étranger à la langue. L'accent plane comme un principe of férane se manifesse encere devantage sur la partie la plus matérialle de la langue, el il est l'expression immédiate de la valeur que cettu qui parie vent assigner à charcam de ses parties. Toute syllabe est capable de recevoir l'accent; mais de qu'une l'a requ, celui de toutes les autres disparat immédiatement, et elle reste senie accentuée, dominant celles oui ne le sout est de l'accent par les comments de les qu'une l'a requ, celui de toutes les autres disparat immédiatement, et elle reste senie accentuée, dominant celles oui ne le sout est de l'accent par les contraits de l'accent par les comments de l'accent par les contraits de la comment de l'accent par les contraits de l'accent par l'acc

Ainsi anti l'accent du moi et l'unité que cet accent consitue. On ne peut concroir de moi sans accent, et chaque mot ne peut avoir plus d'un accent principal, sans quoi il se diviserait immédiatement en deux, formerait deux mots différents. Originairement et dans sa nature, l'accent aut de l'intention d'insister sur le sens du discours. Plus fard, subtit aussi l'influence de la quarbité, du son. Enfin il sert fréquemment à rendre, à manifester uniquement l'énergié de la faculté intellectuelle et la force du caractère. Cela n'est nulle part plus visible qu'en anglais, où l'accent va jusqu'à absorber et altierte souvent non-seulement le quantité, mais même la nature du son des syllabes. Si d'autres parties de la langue soul ripus en rapport avec les propriétés intellectuelles d'une nation, on peut dire que l'accent este equi traduit le mieux son aractère et sa force morale.

Le mot, ainsi constitué dans ses éléments et dans son unité, est destiné à entrer à son tour, comme élément, dans une unité d'un ordre plus élévé : la phrase. Les langues qui, comme le sanscrit, iodiquent déjà, enferment dans l'unité du mot ses rapports avec le reste de la phrase, n'ont qu'à juxtaposer les partics de cette phrase simplement, comme elles se présentent à l'esprit, et ces parties formeront immédiatement un tout , auront une unité. Celles qui , comme le chinois, font de chaque mot un tout isolé et renfermé en lui-même, sont obligées, dans la construction de la phrase, de venir en aide à l'entendement, soit par des particules réservées à ce rôle. soit par des movens indépendants du son, comme est la nosition relative. Enfin il v a une troisième méthode qui consiste à maintenir fortement l'unité de la phrase, c'est-àdire à la considérer avec toutes ses parties , non pas comme un ensemble de mots sénarés, mais comme un mot unique.

Ce triple procédé, la structure grammaticale du mot soigueusement appropriée d'avance an rôle qu'il jouera dans l'ordonnance de la phrase, l'indication de cette ordonnance par des moyens indirects , enfin l'unité de la phrase maintenue dans une forme où les mots sont incorporés les uns aux autres dans la prononciation, ce triple procédé épuise la série des méthodes par lesquelles les peuples construisent leurs phrases an moven des mots.

La plupart des langues portent des traces plus ou moins

fortes de chacune de ces trois méthodes, mais celle qui prédomine influe sur la structure de la langue tout entière. Comme type de ces trois procédés, on peut citer le sanscrit, le chinois, le mexicain.

C'est ainsi, par exemple, que le mexicain fait du verbe un centre auquel on rattache, le sujet et le complément, tonte la partie régie et toute la partie régissante de la phrase. de manière à donner à cette phrase l'apparence d'un tout composé. Le verbe, dans la langue mexicaine, renferme en lui comme une esquisse de toute la phrase, qui peut, outre cela, être plus détaillée en debors de lui, mais en forme d'opposition. Les langues qui, sans renfermer ainsi dans la contexturo du verbe des noms tout entiers, y coferment cependant le pronom sujet et même le pronom régime, suivent aussi ce système, mais dans un moindre degré. La

langue basque et quelques langues du nord de l'Amérique en sont un exemple; elles incorporent dans la conjugation même les pronoms avec toutes leurs relations possibles au verbe. Il est à remarquer que les langues qui poussent ainsi à Pracèse es système d'incorporation, et qui confondent: les limites de l'onité du mot et de celle de la phrase, n'ont une seu ou noir de déclimison.

Nous avons étudié jusqu'ici la structure grammaticale de la langue et sa constitution extérieure ; mais cette étude n'a ous équisé toute son essence. Son caractère et son originalité propre reposent encore sur quelque chose de plus fin. de plus caché, de moins accessible à l'analyse. La langue, quand elle est tout entière achevée de hatir, n'est qu'un édifice encore vide où l'esprit doit s'établir, et qu'il doit animer. Or c'est par la manière dont il l'occupe et la pénètre qu'elle recoit son caractère et sa couleur. Ceci ne veut pas dire one le travail de l'esprit n'ait aucune part et aucune influence dans la structure extérieure de la langue, Nous l'avons déià constaté. La manière de sentir et de penser d'un penple ne peut ne nas agir dès l'abord sur sa Jangue. Seulement il faut que le philologue sache que l'influence de cet esprit national ne s'exerce pas seulement sur la forme extérieure, qu'il y a encore dans la langue un domaine plus élevé, moins précis, moins saisissable, où éclate le plus sa véritable originalité.

Un exemple rendra cela plus clair. Trois langues appartenant à la môme famille, le sansorii, le gree et le latin, ont de grandes analogies de structure, et, en heaucoop de points, une organisation, une spritace commune On ne peut mécomaltre cependant les diversités de leurs caractères individuels et des empreintes que leur ont données les puelpes differents avaquels elles appartiennent. En d'autres termes, il y a dans les langues deux choses: leur grammaire et leur littérature, et personne ne contestera que ce soit dans la littérature que se manifeste le mieux leur esprit. Une fois la langue formée et l'instrument tout prêt, la nation commence à s'en servir. Quelques chants, quelques prières, quelques récits, sont le fondement de sa littérature. Ainsi la langue arrive entre les mains des poêtes et des philosophes , qui l'animent et la vivisient , tandis que les grammairiens proprement dits mettent la dernière main au perfectionnement de son organisme : la langue prend une âme tandis que son corus achève de se former. La lanque doit être dans un mouvement et comme dans un courant perpétuel, remontant du peuple aux écrivains et aux grammairiens, et redescendant d'eux au peuple. C'est la condition de sa vie, et tant que cette vie continue, la langue ne cesse de s'eurichir et de gaguer en finesses et en délicatesses de toute sorte. Quand l'activité de l'esprit qui la travaillait constamment a cessé, alors arrive l'heure de son déclin, d'où les efforts de quelques hommes de génie peuvent quelquefois encore la réveiller.

Or c'est surtout dans ses périodes littéraires que la langue recoit et manifeste son caractère, son génie, C'est alors qu'elle s'élève le plus an-dessus des besoins quotidiens de la vie matérielle pour entrer dans les régions de la pensée pure et de la libre imagination. Il semblerait impossible au premier abord que la langue cut un autre caractére propre, indépendant de celui que lui donne sa forme extérieure, pnisqu'elle sert de moyen d'expression à des natures si différentes et tontes distinguées par quelques nuances au sein du même peuple. Il n'en est pas moins vrai cependant on'elle a la double propriété, étant une, de se diviser en mille langues particulières, autant qu'il y a d'individualités dans la même nation, ct, étant multiple, de se faire une cependant avec un caractère particulier, spécial, vis-à-vis des langues de toutes les autres nations. On suit combieu chacun empreint la langue de sa personnalité; on sait que tout grand écrivain se fait sa propre langue; et cela n'empêche cependant point cette langue, comparée aux autres, d'être touiours la même, et de conserver, pour aiusi dire, sa personnalité au milieu des variations innombrables auxquelles elle se prête nour chaque individu. Comment cela se fait-il? c'est one le mot ne renferme pas en lui un concept tout fait : il est seulement le signe qui excite l'esprit à le former, et alors dans chaque esprit le même concept est éveillé, mais d'une facon différente, dépendante de la nature de cet esprit. Le nom de l'objet le plus commne , d'un cheval par exemple , réveille chez tous la même idée, mais concue chez chacun de nons sous une forme différente. D'autre part comment la langue a-t-elle un caractère général? c'est que toutes les individualités si diverses d'une même nation sont nourtant toutes enfermées et envelonnées dans une unité nationale. Chaque langue recoit son unité et son originalité de celle de la nation, laquelle résulte elle-même de la communanté d'habitation et d'action , mais surtout de la communauté de dispositions naturelles et de race. La langue se pénètre si bien de cet esprit original qui lui est communiqué, que c'est par elle mieux que par tout autre signe qu'on le reconnaît, et les nations dont nous ne savons pas les langues ou qui n'ont pas de littérature nous paraissent beaucoup plus nniformes et semblables qu'elles ne le sont réellement.

Gen'est pas seulement l'esprit et le génic originel du peuple qui influent sur le caractère de la langue, c'est aussi toute modification amenée par le temps dans sa vie, dans ses idées, tout événement extérieur qui diminne ou favorise son essor, enfin et survout l'imulsion des hommes émigents,

Il fautenfin remarquer que le caractère de la langue git en grande partie dans les vateurs différents que les peoples attachent aux mots. On a vu que chaque individu ne donne pas absolument la même valeur au même mot, qu'il y a toujours une nuance, qu'il n'y a pas, pour ainsi dire, de synonyone parfait dans deux bouches différentes, tant le langage ets soumis à la subjectività. A bine plus forte raison, les mots qui expriment les mêmes concepts ne sont-lis jamais synonymes dans les langues différentes. On ne peut tous les embrasser dans une seule et rigoureuse définition. Ged a lieu même pour les termes qui désignent des objets matériels, mais surtout et au plus bauf degré pour ceux qui expriment les concepts des choses intellectuelles. Dans les nations d'une grande mobilité d'esprit, la valeur d'un mot n'est même jamais bien fixée et demeure dans un flux perpétuel. Chaque époque, chaque écrivant y ajoute ou en retranche, enfin, l'empreint de son individualité. Il est bien entendu q'ul n'est question ici que de la langue qu'on peut appeler littéraire, et non des définitions précises de l'école ou de la terminologie scientifique.

Un autre point où se montre bien encore le caractère des antions, c'est l'Armangement du discours, l'étenduc que comporte la phrase. Endit, un des points principaux à étudier, c'est la distinction de la poésie et de la prose. Le géule originel de la laugue decled d'avance si la direction qu'elle suivra sera plus poétique ou plus prossique, ou si elle a une forme assec derée et assez parlite pour arriver à un égal et harmonieux développement de la prose et de la poésie tout à la fois.

Toutes deux cherchent le même but par des voies difficrentes; car toutes deux partent de la réalité pour atteindre quelque chose qui est en debors et au-dessus d'elle, La poésie cherche dans la réalité le phénomène sensible qui, soumis au travail de l'imagination, l'élève à la contemplation d'un sidéal artistique. La prose cherche dans la réalité les lois qui diéda artistique. La prose cherche dans la réalité les lois qui lient entre eux les phénomènes. Aussi la poésie, dans sa véritable cessence, est-elle inséparable de la manique ; la prose, es au contraire, s'attache su langage exclusivement articulé. On sait combien la poésie l'érquée des Grecs et des fibreux était intimement liée à la musique instrumentale. De là l'alliance naturelle entre les grands poètes et les grands compositeurs, bien que la musique, par sa tendance à se développer et à subsister par elle-même, arrive à mettre la poésie dans l'ombies.

C'est une erreur de croire que la prote nati de la poésie. Si cela a parta so paser ainsi une fois on Grebo, c'est que l'esprit gree portait originairement en lui-nême le germe de la prose comune celui de la poésie, et la prose naquit tout à coup dans une langue déjà formée par plusieurs siècles de poésie. Il faut enseure moins regarder la prose noble comme formée d'un métange d'éthemets péciliques. La poésie et la prose, profondément distincts dans leur essence, le sont aussi dans leurs rapports avec le languege, dans le chôts de leurs expressions et de leurs formes grammaticales, dans leur syntaxo; cheune a son domaine particulier.

Il y a un moment dans le développement de l'esprit ou, cessant de se sainfaire d'apprintions vagues et d'hypothèses, il cherche la connuissance netic et précise; c'est le moment où natt la scénexe. Ce moment est d'une grande importance pour la langue, car c'est aussi celui du développement de la prose, seul langue; variument approprié à la science. Dans ce domaine, l'esprit ne veut avoir d'affine qu'à l'objet dans son essence même; il rejette toute apparence et ne cherche que la vérité. Ce travuil doma e la langue sa dernière netteté par la détermination et la fixation exacté des notions. La personnification de cette époque en fêce, c'est Aristota.

La possic ne convient qu'à certains moments de la vie et à certains états de l'esprit la prose, au contraire, accompagne l'homme constamment et dans toutes les manifestations de on activité intellectualle; die se lie à toute pensée et à tout sentiment. La possie pent parennir à un haut dépré d'excellence dans une langue, sons que la proca acquière un égal développement. Mais ta langue d'acquiert su vértiable perfection que par le développement signultané de toutes les deux : et à ce point de vue la nation grecque offre l'un des exemples les plus complets. Notre connaissance de la littérature sanscrite ne nous permet point de juger jusqu'à quel noint la prose (nt développée chez elle : mais l'état social . la vie nublique et politique de l'Inde offraient bien moins d'avantages à son développement que la Grèce.

Le grande prose romaine est née immédiatement du caractère et de l'esprit de la nation, de sa gravité virile, de la sévérité de ses mœurs, de son amour nour la patrie : elle porte hien moins un caractère intellectuel, comme celle de la Grèce, qu'un caractère moral ; elle offre dans sa solennité un contraste frappant avec l'agrément, avec la naiveté simple. naturelle de la prose grecque.

La poésic dans une nation peut, même après l'invention de l'écriture, rester longtemps sans être écrite ni fixée, confice simplement à la tradition orale. Il n'en est pas de même de la prose. Ce n'est pas qu'elle ne puisse aussi se transmettre oralement, bien que non soumise au rhythme et à la mesure. It existe même chez plusieurs peuples certaines légendes en prose, transmises évidemment sans changement notable. Mais c'est que le but de la prose exige le secours de l'écriture. Ce but, c'est la précision scientifique, et, pour l'atteindre, il faut que les résultats des recherches aussi bien que la méthode soient rigoureusement fixés. La tendance à la prose, quand elle s'éveille dans une nation, doit donc perfectionner les moyens d'écrire, et elle peut, de son côté, être excitée par ceux de ces movens qui existent déià. Ces considérations établissent aussi dans la poésie deux genres distincts : le la poésie spontanée , échappant naturellement de l'inspiration, et non transmise par l'écriture ; 2º plus tard la poésie écrite, où l'art et la réflexion out plus de part. Dans la prose en général, rien de semblable; mais on pourrait trouver quelque chose d'analogue dans l'éloquence, et distinguer aussi l'éloquence spontanée, l'improvisation, qu'on n'écrivait pas, et qui se pratiquait à Athènes du temps des guerres médiques, de l'art oratoire, tel qu'il devint, par exemple, au temps d'Isocrate.

Humboldt signale ensuite et explimie ce qu'il appello le principe de vie ou la force créatrice qui réside dans certaines langues favorisées. On ne saurait trop admirer quelle longue suite de langues d'une forme écalement heureuse et d'une influence également féconde sur le développement de l'esprit a produite cette famille qui commence par le sanscrit et le zend. C'est d'elle que naquirent nos deux langues classiques, d'elle tout le rameau germanique; c'est elle enfin qui, après la corruption de la langue romaine, fit fleurir sur ces débris, avec une nouvelle force et une nouvelle grace, les langues modernes dérivées du latin auxquelles notre civilisation doit taut. Il fallalt donc qu'il y eût en elle un princine de vie suffisant pour défraver, pendant plus de trois mille ans , le dévelonnement de l'esprit humain. On s'est demandé ce que serait devenu le monde si Carthage eût triomphé de Rome; on peut se demander avec plus de raison ce qu'il serait devenu si la civilisation arabe ent prévalu sur la romaine, et cût étouffé cette langue si féconde. Il est à croire que le monde y cut bien perdu.

Mais d'où vient ce pirvilige des peuples de langue indogermanique? Sa source git-elle dans la nature de leurs facultés intellectuelles ou dans leur langue même, ou dans des conditions extérieures ou historiques plus favorables? Ces trois considérations ne sont pas indépendantes l'une de l'autre; mais c'est surtont dans la langue et dans sa constitution intérieure que se manifeste la raison du principe de vie qui semble animer certaites langues, c'est la force et l'energie de l'acte crésteur d'ut langue chez la peuple à qui pavariement es honces. Of themodolf anolle acte crésteur

du langage l'acte par legnel l'esprit concoit le rapport de la nensée avec le son qui l'exprime et opère leur népétration mutuelle. Plus cette synthèse est faite par l'esprit d'un peuple avec vivacité et muissance, plus la langue est parfaite et vivante. L'auteur explique ensuite comment cette puissance de synthèse, très-difficile à saisir name qu'elle ne se manifeste par aucun signe sensible et extérieur, se laisse surtout reconnaître à trois noints particuliers de la structure des langues : le verbe, la conjonction et le pronom relatif, et à la facon dont elles concoivent la fonction de chacune de ces parties du discours. Enfin il étudie ces trois points successivement, d'abord en général, puis dans les langues d'origine sanscrite. Il arrive à conclure que ce principe de vie si fécond dans les langues appartient à celles qui sont les plus riches en Aexions, et a son fondement dans ce fait même de leur nature.

Comment se fait-il alors , si la flexion est le fait et la canse principale qui décide des destinées de toute la langue. que les flexions n'appartiennent qu'à la jennesse des langues. et aillent en diminuant à mesure qu'elles arriveut à leur maturité? - Cette disparition successive des flexions a lieu par divers motifs, mais surtout parce que les langues, en se formant , tendent de plus en plus à la clarté , à la netteté , et sacrifient tout autre but à celui de rendre l'intelligence plus aisée et le discours plus commode. C'est ce qu'elles obtionnent on se débarrassant peu à peu de la multitude de formes qui les surcharge, et en remplacant les flexions par des particules auxiliaires. Ainsi, tout en s'étant formées par le système de la flexion, elles tendent à se rapprocher des langues qui se sont formées par un système tout opposé et bien plus imparfait. Mais ce qu'il faut constater, et ce qui résont la difficulté proposée tout à l'heure, c'est que, pour se dénouiller des flexions avec le temps, elles n'en restent pas moins langues à flexions, c'est-à-dire qu'elles se sont développées d'après ce principe, et qu'il a cercré sur ciles toutes es biendistaires influences, qu'il a donné à la langue une forme qu'elle ne peur plus perdre. Ainsi, ell était possible qu'une langue sancerite, par la voie que nous venons de si-gualer, fûl parvenue à s'assimiler complétement au chinois, langue dépourvue de toute espèce de flexions, elle n'en restrait pas moins langue sancerite treb-differente du chinois, chez qui ce manque de flexions dérive d'un tout autre principe, a une tout autre cause. Cest encore que, grâce à la persistance du caractère communiqué dès l'origine, plusieurs langues modernes dérivées du lain, malgre la pauveté de leurs flexions, ont conservé l'organisation, la constitution subrécure; et accellente oui insorrient à leur famille.

Nous venons d'étudier la forme, le système le plus parfait du langage, et nous avons reconnu que c'était le sanscrit et toute la famille de langues qui en dépend qui s'approchaient le plus du type de la perfection dans les langues. Maintenant nous nouvons nous en servir comme d'un point fixe de comparaison pour y rapporter tous les autres idiomes, et, examinant tous les autres systèmes plus imparfaits de formation des langues, découvrir ec qui leur manque, Humboldt consacre ici quelques pages à justifier cette distinction qu'il fait entre les langues, et montre (tout en avouant que ceci est plus rigoureox en théorie et dans l'abstraction que dans la réalité) qu'il est légitime de reconnaître une forme nure et régulière, une forme modèle, et des formes s'écartant de cette nureté et de ce modèle. Il établit que ce n'est pas là porter une sentence de condamnation et de mépris sur les langues rangées dans cette dernière catégorie, Enfin il explique que s'il a distingué plus haut les trois systèmes de langue par des termes empruntès à la manière dont ces langues construisent la phrase (système de flexion, d'incorporation et d'agglutination), ce n'est pas que la différence de ces systèmes réside uniquement dans la différence de formation et de construction de la phrase, mais que ce point important entraîne avec lui tous les autres, et se lie étroitement à tous les éléments du langage.

Après cela il passe à la considération plus particulière des systèmes qu'il a nommés imparfaits, et il en choisit seulement anelques exemples dont le premier est pris dans les langues sémitiques, et plus particulièrement dans l'hébreu. L'hébreu et l'arabe manifestent tous deux leurs qualités. l'un par des ouvrages pleins de l'élan lyrique le plus élevé. l'antre, outre sa poésie, par une littérature scientifique trèsriche et très-étendue. Cependant ils ont deux particularités décisives qui portent à les exclure du nombre des langues de la forme la plus parfaite. La première, c'est que ces langues exigent au moins trois consonnes par chaque mot: la seconde, c'est qu'elles font une séparation arbitraire des consonnes et des vovelles , réservant exclusivement les premières à exprimer le sens du mot, les secondes la relation grammaticule. Cet emploi grammatical exclusif des voyelles dans les idiomes sémitiques est un fait unique dans l'histoire des langues, et demande par conséquent une explication particulière . mais qu'il est très-difficile de douner. Chose siugulière, et en apparence contradictoire! ces peuples qui semblent ségarer si nettement la signification d'un mot de sa relation, les confondent cependant en fait. Cela tient à la nature de leurs racines. Les voyelles étant exclues de la signification proprement dite du mot et n'exprimant que des rapports, il s'ensuit que les racines devraient être composées de trois consonnes sans voyelles. Or, comme de pareils mots sont impossibles, la racine elle-même, dans son sens précis et indépendant de toute espèce de relation, n'existe pas pour eux, pulsque, dès gn'elle apparaît dans la langoc, clle prend des voyelles, et, par cela même qu'elle prend des voyelles. elle exprime une relation quelconque. C'est pour cela que, tout en paraissant maintenir fortement la distinction du simple sens et de la relation, ces peuples au contraire tecent à la sapprimer. Il suit de ce qui précède qu'aucune languer l'est moins propre et moins portée à la formation de mots composés que les langues sémitiques (puisque la formation de ces mots composés use se fait gubre que par la réunion du radical de chacun des éléments pris sans leur terminisson 1.

Passant à la langue Delaware, de l'Amérique du Nord. l'anteur y montre l'excès contraire. Cette langue , plus que toute autre, a la coutume de former par composition des mots nouveaux. Les éléments de ces mots composés ne renferment presque jamais la racine tout entière; il n'en subsiste que des parties , souvent même que des sons , que des lettres isolées dans le nouveau mot construit. Ainsi ils peuvent , nar ce procédé , réunir toute une partie de phrase en un seul mot composé des débris, des miettes de plusieurs autres. Par exemple, de ki, toi ; wulit, beau, joli ; wichout, natte, et schis, syllabe déterminative, ils font un seul mot : k-uliqui-schis, ta jolie petite natte (en parlant à un cliat); de naten, venir chercher; amochol, batcau; ineen, nous; nadhot-incen, fais-nous passer dans ton bateau, La mutilation. le raccourcissement du mot sont même souvent si considérables, que c'est à peino si on le reconnaît dans sa forme abrégée. La seule lettre m, initiale du mot machit, mauvais. placée devant un autre mot, suffit pour lui donner un sens défavorable. Il faut remarquer que cette union de plusieurs mots en un seul pour remplacer la périphrase est une méthode synthétique qui s'adresse plus à l'imagination, tandis que la division des mots est une méthode analytique qui s'adresse plus à la raison. Les Grecs avaient su garder un juste milien entre les deux excès, et établir l'équilibre dans leur langue entre la raison et l'imagination.

Humholdt arrive ensuite à la langue chinoise. De toutes les langues connues, le chinois et le sanscrit sont celles qui

contrastent le plus. Ce sont les deux pôles opposés. La première laisse entièrement la forme grammaticale de la langue an travail de l'esprit. l'autre cherche à en incerporer, à en fixer jusqu'aux plus petits détails dans le son, dans le mot, Cette forme tout entière, le chinois l'exprime uniquement au moven de la position des mots; il n'a qu'un très-petit nombre de particules, et encore s'en passe-t-il facilement. On nourrait de la conclure que c'est la plus imparfaite de toutes les langues; il n'en est rien cenendant. Bien qu'ella ne vienne. comme langue et comme instrument de l'esprit, ou après les sémitiques et les indo-germaniques, elle a cependant certains avantages caractéristiques, et le plus grand, c'est précisément que son système s'écarte le plus possible de celui de toutes les langues connues. Elle se distingue de toutes par le manque absolu de formes sensibles, de sons partieuliers pour exprimer les relations : mais, en conséquence. elle n'est iamais exposée à confondre, comme nous l'avons déià vu faire, le sens propre du mot et sa relation. Elle les distingue très-nettement l'un de l'antre, suisque le son percu par l'oreille ne renferme jamais que le sens du mot en lui-même, et point sa relation, qui ne s'exprime qu'au moven de sa place et de sa subordination dans la phrase. Elle n'a pas de grammaire; mais ee n'est pas nn paradoxe de dire une cette absence de grammaire apparente a augmenté dans la nation la perspicacité pour découvrir, sans secours extérieur, le lien formel du discours.

Ainsi le chinois et les sanserit occupent les deux points extrêmes dans la classification des langues. Les langues estudiques ne peuvent être regardées commes intermédiaires entre les deux. Maigré leurs différences profondes, comme elées ont une tendance marquée à la feiron, il faut bien les ranger dans la même chases que le sanscrit. Quant à toutes les autres langues, elles occupent le milieu entre ces deux extrêmes, en ce seus que toutes s'approchet on s'éloi-

gneut plus on moins du chinois et de son absence absolue de relations indiquées deus les mots, soit du sanscrit et du lien étroit qui attache chez lui l'expression de la relation au mot lni-même. Mais d'ailleurs , sauf ces propriétés négatives de n'avoir pas de flexions, ou de n'être pas privées de tonte expression grammaticale, ees langues si diverses n'ont plus rien de commun entre elles ; et ee n'est que d'une (açon bien vague qu'on pent les jeter pêle-mêle dans la même classe. Du reste, il serait bien difficile, nour ne pas dire impossible, d'établir entre ees langues une elassification satisfaisante et progressive. Telle qui parattra supérieure et en progrès sur un point sera inférieure sur un autre. Par exemple, la langue Barmane, qui se rapproche des langues à flexions en ce qu'elle possède des particules et des mots auxiliaires pour exprimer les relations grammaticales, a, d'autre part, une ignorance complète du rôle et de l'emploi du verbe. Elle a, à ce noint de vue, une telle imperfection, qu'on a même dit qu'elle n'avait pas de verbe.

Humboldt entre à ce sujet dans de longs étails sur la inaque barmane, et termine enfin ee long essai en examinant la question de savoir si le système des langues polyspilabiques est né du monosyllabisme; s'il y a nue différence absolue entre les langues monosyllabiques et polyspilabiques; si le monosyllabisme est réellement un caractère de la langue, ou n'est qu'un état passager d'où sort pen à peu et se développe le langues polysyllabique. Or il faut bien fire attention qu'une langue ne esse pas d'être monosyllabique parce qu'elle possède des mois composés, par consèquent ayant jusquerus syllabes. La question est de savoir si à la racine même le mot simple a plusieurs syllabes; si cusus les sons du mot n'ont de sens que dans leur ensemble et par leur réunion, et non chacun séparément. Alors sculement la langue serait polysyllabique.

Humboldt conclut que toute langue part d'un système

de racines monosyllabiques, et que ce n'est que par affixe et par composition qu'elle arrive au polysyllabisme. Abel Rémusat aurait donc du établir, non pas que le chinois est nolvsyltabique comme les autres langues, mais que les autres langues sont monosyllabiques originairement, comme lni. Seulement les autres sortent du monosvilabisme, tendis qu'il n'en sort pas. Quelque difficile qu'il soit de ramener les mots jusqu'à leurs véritables éléments simples et originels , toutefois une analyse poussée avec soin nous conduit. dans la plupart des langues, à des racines monosyllabiques, Les quelanes cas contraires ne penvent prévaloir et constituer uno preuve de l'existence de racines polysyllabiques. puisqu'ils peuvent être, avec beaucoup de vraisemblance, attribués à l'imperfection de notre analyse. Ce n'est done pas aller tron loin que d'admettre, en général, qu'à l'origine chaque concept n'étnit désigné que par une seule syllabe. On peut même 'en trouver la cause et la raison à priori.-

Dans la formation des laugues, le concept n'est que l'impression faite par l'objet, soit intérieur, soit extérieur, sur l'esprit de l'homme, et le son arraché à sa poitrine par la vivacité de l'impression constitue le mot. S'il en est ainsi. il n'est pas aisé de concevoir que deux sons rénondeut à une seule impression. S'il y avait bien réellement deux sons , ils ne feraient an'indianer auc deux impressions différentes ont été produites par le même objet; qu'il y aurait eu , par conséquent, composition dans la paissance même du mot. et cela ne dérogerait en rien au principe du monosyllahisme. C'est ce qui a lieu en effet dans le redoublement qu'on observe dans toutes les langues, mais surtont dans celles qui sont le moins formées. Chacun des sons répétés exprime l'objet tout entier ; mais la répétition ajoute à cette expression une nuance, soit un simple renforcement, comme signe de la plus grande vivacité de l'impression. soit l'indication d'un objet qui se répète, se reproduit. Si

done les élétuents isobés du mot nous paraissent souvent privés de signification, c'est simplement parce que nous ne connaissons pas celle qu'ils ont. Après cels, il y a des langues qui sont douées d'une tendance toute particulière à la composition, et par conséquent au polysyllabisme, d'autres, comme le chinois, qui la repoussent complétement.

A l'annui de ces réflexions et de ces raisonnements. Humboldt cite quelques exemples. Il montre l'ancienne langue chinoise tout entière monosyllabique, et l'introduction de queloues mots composés n'avant lieu que dans la langue et le style modernes. Les langues malaises avaient paru reposer jusqu'à ce jour sur un système de racines toutes dissyllabiques ; une analyse plus sévère, entreprise par Humboldt hii-inême, a montré que , même avec l'imperfection de nos connaissances, on pouvait, dans bequeoup de cas, les ramener au monosyllabisme. Un des caractères essentiels des langues de race sémitique est aussi leur dissyllabisme; cependant il peut être aussi ramené à un système antérieur monosyllabique, comme l'ont reconnu beaucoup de philologues. Il en est absolument de même du polysyllabisme sanscrit. On y trouve bien quelques racines de plusieurs syllabes dont on ne neut nousser plus loin la décomposition: mais évideniment elles ne sont simples qu'en apparence; elles ne sont que des composés où le son de l'un des éléments s'est perdu. L'auteur termine tout son ouvrage par la solution donnée à cette question dans le sens où nous venons de l'exposer.

FIN,

Politiers.--- Imp. iie A. Dupni.



haprimerie de A. Durań , rue de la Matrie , 10. 115.12



